QUARANTE-SIXIÈME ANNÉE - № 13748 - 6 F

Fondateur: Hubert Beuve-Méry

Directeur : André Fontaine

- DIMANCHE 9-LUNDI 10 AVRIL 1989

## La fermeté de M. Gorbatchev

Rien ne saurait ternir l'éclat de la rencontre qui vient d'avoir fieu à Londres entre deux personnages qui, pour incar-ner deux philosophies politiques résolument différentss, ne craignent pas d'exprimer avec ostenmutuellement. Force est pourtent de constater que le discours pro-noncé vendradi 7 syril au Guildhall per M. Gorbatchev avait de quoi refroidir l'optimisme béat de certains chantres du rapprochement Est-Quest.

Annoncée per l'entourage du numéro un soviétique comme un « grand discours », cette déclaration ne contenait en matière de désarmement qu'une initiative, immédiatement ramenée à ses justes proportions par les Améri-cains et par Mer Thatcher ellemême, qui porte sur la fermeture de deux réacteurs industriels produisant du plutonium, dont l'URSS, vraisemblablement, n'a plus

M. Gorbatchev ne peut certes sortir de son chapeau, chaque fois qu'il prend la parole, des mesures de nature à ébranier les opinions occidentales. Mais on retiendra de ce séjour à Londres que le ton, chez les Soviétiques, est en train de changer : d'une part, ils n'ont pas dissimulé l'impatience qu'ils éprouvent devant les lenteurs de la nouvelle administration américains à reprendre les négociations sur le défendent - entre les différents aspects du désempement pet été formulés plus soplicitament que jameis au Guildhell per M. Gorbet-

l'OTAN en faveur de la modernisa-tion des armes nucléaires à course portée, a dit le numéro un soviétiment conventionnel ni d'altérer le climat qui s'est instauré dens les relations Est-Ouest.

Le ton est bien à la memece. alors que les Soviétiques, pensant sams doute que les Allemands feraient tout seuls le chemin, s'en stolent tenus jusqu'à présent, sur le question de la modernisation, à une expectative relativement discrète. Si M. Gorbatchev met ainsi les points sur les « i », c'est sens doute perce qu'il a compris que M. Helmut Kohl, même au plus bes de sa popularité, ne chercherait pas à se « refaire » en fistiant sans retenue les tendences pecifis l'électorat allemend et en récisment à ses partenaires occidentaux plus qu'il ne leur a déjà demandé.

M. Kohi, vraisemblablement, est prêt à se contenter au prochain sommet de l'OTAN, fin mei, du compromis qui déjà s'ébeuche entre affiée, et qui devrait consister, au minimum, à ne pas exclure une réduction du nombre des armes nucléaires à courte portée, tout en rejetant leur Alimination totale.

Il faudrait davantage que ce dis-cours du secrétaire général pour ébranier Me Thatcher, qui reste le plus farme pertisan de la moderniaction des Lance, non per hostilité au désermement (les Britanniques jouent un rôle très actif dans les négociations sur les armes chimi-ques et conventionnelles), meis per fidélité à l'idée que la dissussion nucléaire reste une composente fondamentale de la défense occi-

Reste à voir l'effet que produire sur l'opinion allemende et sur celle des pays d'Europe du Nord ce ent de ton de M. Gorbetchev, qui - ce n'est pes un hesard - n'aura pas eu recours une seule fois à Londres au pouvoir d'attraction de sa métaphore sur la « mai-

(Lire nos informations page 3.)



## Naufrage en mer de Norvège

# Moscou confirme la perte d'un sous-marin nucléaire

L'agence Tass a confirmé, samedi 8 avril, qu'un « sous-marin soviétique à propulsion nucléaire » avait sombré vendredi, à 13 h 15 GMT, à la suite d'un incendie à bord dans les eaux internationales de la mer de Norvège. Au moins douze hommes d'équipage auraient trouvé la mort. L'agence officielle soviétique a exclu « la possibi-lité de pollution radioactive de l'environnement », mais n'a pas précisé si le sous-marin transportait des armes nucléaires.

Les autorités soviétiques, affirme l'agence Reuter, ont confirmé, samedi matin 8 avril, aux Norvégiens, qu'an moins douze hommes d'équipage avaient trouvé la mort dans le naufrage d'un sous-marin à propulsion nucléaire, vendredi, dans les caux internationales, à quelque 500 kilomètres des côtes nordouest de la Norvège.

Selon le ministre norvégien des affaires étrangères, M. Thorvald Stoktenberg, Moscou a par ail-leurs assuré le gouvernement nor-végien qu'il n'y avait pas eu de fuite radioactive.

Une cellule de crise était néanmoins réunie samedi matin à Oslo, afin d'évaluer les risques de radiations et, le cas échéant, d'y

dans une période électorale

mouvementée - le scrutin pré-

sidentiel a lieu le 14 mai, – le

départ vers l'étranger de nom-

breux intellectuels et scientifi-

ques inquiète de plus en plus

Depuis plusieurs dizaines

d'années déjà, l'émigration est un

réel problème pour une Argentine

sous-peuplée - trente millions

d'habitants pour une superficie de

cinq fois la France - et en voie de

sous-développement, comme le

disent les manvaises langues.

Ceux qui partent sont, en effet, d'abord les intellectuels dont le

pays aurait bien besoin pour se

*LEMONDE* 

Également au sommaire :

diplomatique

LES PARIAS DE LA TERRE

Anonymes, absentes des « unes » médiatiques, les masses rurale:

du tiers-monde, loin d'avoir couquis leur dignité, continuent de subir la loi du plus fort, qui ne craint pas de s'imposer grâce à ses milices privées et à ses groupes paramilitaires. Trois exemples,

choisis parmi d'autres : les coupeurs de canne à sucre des Philip-pines, dont parle Marc Mangin ; ceux d'Inde, dont Jean-Pierre

Dordand reconte le dur combat ; et les travailleurs de la terre du

O VIETNAM : Ecripains et cinéautes contre la dictature, par

● DIPLOMATIE : Les sommets mondiaux, nécessoire réponse à

En vente chez votre marchand de journaux

la globalisation des problèmes, par Maurice Bertrand.

Nguyen Duc Nhuan, Nguyen Van Thi et Jacques Decor-

Brésil, dont Olivier Colombani présente les luttes meurtrières.

les autorités.

BUENOS-AIRES

de notre correspondent

faire face. On ignore en effet avec précision quel type de bâtiment a coulé, apparemment à la suite d'un incendie à bord, et s'il transportait des armes nucléaires.

D'après les services de renseignement américains, il s'agirait d'un sous-marin de classe Mike (dénomination de l'OTAN), l'un des sous-marins nucléaires d'attaque les plus modernes de la flotte soviétique, destiné à tester de nouveaux systèmes d'armes avancés.

L'accident est survenu au début de l'après-midi. Les Américains ont donné les premiers l'information alors que d'autres bâtiments soviétiques se dirigeaient vers les lieux du naufrage.

(Lire nos informations page 4.)

Incertitude politique, crise économique

L'exode des « cerveaux » argentins

nécessaires à la poursuite de leur

Une quarantaine de scientifi-

ques, chercheurs et représentants

de la culture argentine à l'étran-

ger ont récemment participé à

une rencontre pour la consolida-

tion du patrimoine culturel argen-

tin, organisée par le gouverne-

ment de Buenos-Aires, L'idée du

président Alfonsin est de réunir

régulièrement les intellectuels

argentins qui ont émigré à l'étran-

ger dans le but de faire profiter le

pays de leur expérience et d'éviter

le départ des jeunes. Quelques

grands noms avaient répondu à

l'invitation du président, comme

le professeur César Milstein, prix

Nobel de médecine 1984, qui a

pour l'occasion abandonné son

bureau de l'université de Cam-

**Avril 1989** 

## Grâce à des concessions américaines

# Washington et la CEE passent un compromis sur l'agriculture

pression totale des subventions aux agriculteurs, un comdredi 7 avril, à Genève. Après le règlement, attendu samedi, du dossier textile, le succès de la réunion des pays membres du GATT devrait permettre une reprise de l'Uruguay Round, les négociations commerciales multilatérales. Celles-ci avaient été interrompues, en décembre dernier, à l'issue d'une session ministérielle à Montréal.

du groupe de Cairus a piteuse-ment échoué.

Washington avait voulu imposer comme objectif à la négociation l'élimination complète en dix ans des subventions accordées à l'agri-

envisager une réduction progres-

et l'inventeur de « l'écharpe car-

diaque », actuellement professeur

Tous expliquent leur départ, il

y a environ une quinzaine

d'années, par l'a absence d'ave-

nir » dans lenr pays. Manque

d'argent, de considération, de

sécurité. Ils refusent qu'on leur en

tienne rigueur. « La migration,

dit le Dr Chachques, c'est la sur-

vie de la race humaine. On n'a

pas le droit de déprécier à ce

point des cerveaux, en les condui-

feurs de taxi par exemple. >

L'Argentine doit en effet être le

pays au monde qui compte le plus

grand nombre de taxis par habi-

tant dans la capitale, mais aussi le

plus d'intellectuels qui les condui-

CATHERINE DERIVERY.

sant à se transformer en chauf-

adjoint à l'université de Paris.

L'accord qui vient d'être sive et concertée du soutien conclu à Genève pour faire redémarrer l'Uruguay Round constitue un succès aussi spectaculaire qu'inattendu pour la Communauté européenne. La double offensive déclenchée par les Etats-Unis et appuyée par les autres pays producteurs rassem-blés autour de l'Australie au sein

Dans un premier temps,

« Irréaliste », avait répliqué la CEE, qui se déclarait prête à

Washington ayant renoncé à imposer à la CEE la suppromis a pu être trouvé entre les deux partenaires, ven-

> rait d'amorcer la pompe par des mesures de confiance prises dans Après s'être entêtés à Montréal jusqu'à la rupture, les Etats-Unis ont changé leur fusil d'épaule.

> > (Lire nos informations page 14.)

PHILIPPE LEMAITRE.

accordé aux agriculteurs et suggé-

La Commission européenne est favorable à la suppression des quotas à l'importation de voitures japonaises (lire page 14).

#### **Bombardements** à Haïti

**DERNIÈRE ÉDITION** 

Les affrontements à Portau-Prince auraient fait de nombreuses victimes. PAGE 18

#### Le chômage aux Etats-Unis

5 %, le taux le plus bas depuis 1973. PAGE 14

#### L'islam en fièvre (VI)

Sahel: tentations inté-

PAGE 6

## Chronologie

Mars en France et dans le **PAGE 13** 

#### **«Grand Jury** RTL- *le Monde*»

M. Louis Mermaz, invité dimanche à 18 h 15.

Le sommaire complet

## se trouve en page 18 Le RPR et les «rénovateurs» de l'opposition



Le conseil national du RPR devait se réunir samedi après-midi 8 avril, à Paris, pour se prononcer sur l'attitude du mouvement en vue des élections européennes. Cette réunion, convoquée d'urgence, avait pour objectif d'obliger les rénovateurs à se railier au projet de liste unique de l'opposition conduite par M. Giscard d'Estaing et soutenue par M. Chirac. Si les rénovateurs renonçaient à constituer leur propre liste, ils se verraient sans doute proposer des places sur la liste unique de l'opposition.

(Lire nos informations page 7.)

#### bridge, en Grande-Bretagne, on le sortir de ce manyais pes, mais qui docteur Juan Carlos Chachques. (Lire la suite page 5.)

#### La grève au Centre Pompidou

# Beaubourg paralysé

tiplient au Centre Pompidou, paralysé depuis huit jours. Lundi 10 avril, l'arrêt du travail touchera l'ensemble du personnel.

Hélène Ahrweiler, à la tête du Centre Pompidon depuis un mois à peine, aura surement besoin de toutes ses ressources en byzantinologie pour résoudre la crise qui se traduit à Beaubourg par des grèves à répétition. Selon cet ancien professeur à la Sorbonne. spécialiste de Byzance, le malaise couve depuis longtemps. Il y a quelque temps, c'était l'administration du Musée national d'art moderne qui grognait, presque au

Les grèves sectorielles se mul- le personnel de sécurité qui blo- aux statuts incertains et aux que l'entrée du Centre. Lundi 10 avril, l'ensemble du personnel se croisera les bras. Une assemblée générale tenue cinq jours auparavant avait abouti à la création d'une « Convergence Beaubourg », associant les divers comités de grève avec tous les syndicats. « Depuis dix ans, dit l'un de ses membres, c'est la première fois que je rencontre un mouvement de cette ampleur. »

Cette ampleur est d'abord due au gel des postes et à l'emploi systématique de vacataires. Personne ne peut d'ailleurs dire combien de personnes travaillent précisément au Centre Pompidou. même moment, le service Entre 1 500 et 1 600, dont d'accueil faisait état de sa mau- 500 TUC, objecteurs de vaise humeur. Aujourd'hui, c'est consciences et autres stagiaires,

rémunérations minimales. Il manque 25 postes au MNAM. L'acqueil, confiné dans une étroite cage à l'entrée du centre, doit faire face à des foules de plus en plus nombreuses -150 000 visiteurs lors du weekend pascal. Les réductions touchent d'abord les personnels de catégorie A, ceux qui sont au bas de l'échelle des salaires. Les services de sécurité sont les premiers visés et leurs effectifs fondent régulièrement.

Hélène Ahrweiler, qui a hérité de cette situation explosive, 2 profité de la réunion du comité technique paritaire, jeudi dernier, pour annoncer sa politique et tenter d'engager le dialogue.

EMMANUEL DE ROUX. (Lire la suite page 10.)

A L'ETRANGER: Algéria, 4.50 DA; Marco, 6 dir., Turnisis, 700 m.; Allamagne, 2.50 DM; Autriche, 20 sth.; Belgique, 40 fr.; Canada, 1,95 \$, Antilies/Réunion, 7,20 F, Côte-d'Ivoire, 315 F CFA, Danemark, 11 kr., Espagne, 175 per., 6-8., 60 p.; Grèce, 160 dr.; Italie, 2 000 L.; Liusembourg, 40 f.; Norvège, 13 kr.; Pays-Bee, 2,50 fl.; Portugal, 140 esc., Sénégal, 335 F CFA; Suède, 14 cs., Suisse, 1,80 fl., USA (NY), 1,50 \$; USA (others), 2 \$.

ère naion ite-ioit on-a ı se ier des ait du an urès de au 50H igit de ouk me-son zlo-J'un

iiha-

ıçais

оро-

rem-

# **Dates**

## Le Monde

7, RUE DES ITALIENS, 75427 PARIS CEDEX 09 Tél. : (1) 42-47-97-27 Télex MONDPAR 650 572 F Télécopleur : (1) 45-23-08-81

Edité par la SARL le Monde Gérant :

André Fontaine, directeur de la publication Ancieus directeurs : Hubert Beuve-Méry (1944-1969)

Jacques Fauvet (1969-1982) André Laurens (1982-1985) Durée de la société : cent aus à compter du 10 décembre 1944. Capital social :

Principaux associés de la société :
Société civile
Les rédacteurs du Monde »,
Société anonyme
des lecteurs du Monde,
Le Monde-Entreprises,
MM. André Fontaine, gérant,
et Hubert Beuve-Méry, fondateur.

620 000 F

Administrateur général : Bernard Wouts. Rédacteur en chef : Daniel Vernet. Corédacteur en chef : Claude Sales.



5, rue de Mouttessuy, 75007 PARI Tél : (1) 45-55-91-82 ou 45-55-91-7 Télex MONDPUB 296 136 F

Imprimerie
da - Monde 7, f. des Insies
PARIS-IX-

Reproduction interdite de tous articles, sauf accord avec l'administration

Commission paritaire des journaux et publications, n° 57 437 ISSN : 0395 - 2037 Renseignements eur les microffins

Ce Monde

Composez 36-15 - Tapez LEMONDE ou 36-15 - Tapez LM ABONNEMENTS BP 507 09

75422 PARIS CEDEX 09

|      | 1el.:(1)42-4/-98-72 |          |                |                |  |  |  |  |
|------|---------------------|----------|----------------|----------------|--|--|--|--|
| Bell | PLANCE              | EO/83LUX | SINE           | AUTRES<br>PAYS |  |  |  |  |
| 3    | 365 F               | 399 F    | 584 F          | 700 F          |  |  |  |  |
| -    | 729 F               | 762 F    | 972 F          | 1490 F         |  |  |  |  |
| -1   | 1 <b>030</b> F      | 1 069 F  | 1 <b>464</b> F | 2848 F         |  |  |  |  |
| is   | 1 300 F             | 1 389 F  | 1 899 P        | 2 650 F        |  |  |  |  |

ETRANGER:
Par voie aérienne
tarif sur demande.
Pour vous abonner

RENVOYEZ CE BULLETIN accompagné de votre règlement à l'adresse ci-dessus ou par MINITEL

3615 LEMONDE code d'accès ABO PORTAGE: Pour tous renseignements: tél.: 05-04-03-21 (numéro vert)

Changements d'adresse définitifs ou provisoires : nos abonnés sont invités à formuler leur demande deux semaines avant leur départ. Jointre la dernière bande d'envoi à soute gorrespondance.

BULLETIN D'ABONNEMENT

DURÉE CHOISIE

| Ш    |  |  |
|------|--|--|
| Nom: |  |  |

Adresse: \_\_\_\_\_

Localité:

Il y a cent ans

والمراج والمعالم والمستعاري والمستوال والمستوالي الموارك والماري والمستوال والمستوال والمستوالين والمستوال

# A la découverte de la tour Eiffel

La tour Eiffel fête ce printemps son centenaire (le Monde du 30 mars et des 2-3 avril). En ces premiers jours d'avril 1889, les Parisiens gravissaient à pied les escaliers qui conduisaient à ses différentes plates-formes. Un rédacteur du Temps en fit l'expérience quelques jours avant l'inauguration officielle. Voici, légèrement abrégé, le récit qu'il en fit à l'époque.

OUS rappelez-vous les protestations que signèrent étourdiment, il y a juste deux ans, quelques artistes et quelques écrivains, non des moins illustres? Notre-Dame, le Louvre, tous les monuments de Paris devaient être écrasés par cette masse barbare, la ville entière devait être déshonorée par l'ombre odieuse de cette odieuse colonne; enfin, nous étions menacés d'une calamité publique. On peut aujourd'hui apprécier l'àpropos de ce cri de bousingot intransigeant. Et on ne se le remémore pas sans sourire.

Il se trouve justement que la tour ne fait point d'ombre et qu'elle n'a point de masse. Notre-Dame est toujours aussi belle sur ses arceaux gothiques, et il ne semble pas qu'il y ait rien de changé dans Paris, si ce n'est qu'il compte une curiosité de plus. Si la colossale construction donne prise à la critique, c'est au contraire par son extrême légèreté. De loin, on n'aperçoit qu'un mince filigrane, où les lignes s'emmêlent comme dans un fîlet de pêcheur au séchoir. Mais de près, le gigan-tesque opère. On subit l'ascendant de l'énormité. Ces arches immenses de la base, ces arbalétriers qui s'élancent vers le ciel par une courbe si hardie, ces platesformes suspendues si haut en l'air, ces proportions démesurées nouvelles pour le regard émeuvent les imaginations les plus rétives. La tour Eiffel a aussi ses beautés propres.

#### Une popularité prodigieuse

Et il faut bien qu'il y ait dans ce colosse des prestiges secrets, car sa popularité est prodigieuse. Le dimanche, des foules innombrables affluant de tous les points de la ville s'entassent aux alentours pour le contempler. Je sais bien que c'est précisément pour cela que certains raffinés continueront à en parler avec une orgueilleuse horreur. Mais cela prouve simplement qu'il y a des parties de l'âme humaine qu'ils ne connaissent point. Les Grecs avaient l'esprit autrement large; ils avaient admis parmi les sept merveilles du monde de pures œuvres d'ingénieurs, comme le phare d'Alexandrie.

M. Eiffel aura doté Paris d'une source de sensations très neuves. On découvrira de là-haut deux choses: d'abord, le ciel - vous-croyez connaître le ciel? Il n'en est rien, - ensuite, la ville et ses environs. Le grandiose manquait à nos plaisirs; on l'y trouvera à demeure.

Je viens de faire cette ascension. Je vou-

drais en donner une idée.

On monte à la première plate-forme

indifféremment par les quatre pieds. Nous prenons l'escalier du pied Est.

Première plate-forme, 38 mètres de hauteur. On tombe au milieu d'une sorte de village en construction. D'élégants chalets en bois se bâtissent. On y installera des restaurants, restaurants français, restaurants russes, brasserie, etc. Les caves aménagées dans les jambes de la tour ne se remarquent même pas quand on monte, tant cette particularité est insignifiante dans la grandeur de l'ensemble. L'étendue de cette plate-forme est surprenante. Si l'on se promène autour, on fait un demikilomètre avant d'être revenu à son point de départ. Le panorama ne diffère que par le point de vue de celui qu'on a du haut d'autres édifices parisiens. Mais ce point de vue est particulièrement heureux. On est à une extrémité de la ville, et si on regarde vers l'est, tous les monuments se dressent devant soi par-dessus l'océan des toits, plus serrés au bords de la Seine, dans les parties anciennes, puis épars, puis tout à fait rares dans le lointain. Sur La Villette, sur Belleville, sur Montrouge, à peine une aiguille de clocher.

Le palais du Trocadéro est comme rapproché : on l'enveloppe d'un coup d'œil.



De l'autre côté, l'Exposition développe ses toits de verre. Le jardin ceatral n'est encore qu'une plaine noire que remuent les ouvriers de M. Alphand. Le bieu des fers et le rouge des terres cuites colorent les murs d'une facon amusante.

A la deuxième plate-forme: 115 mètres de hauteur... On monte par une série d'escaliers, tantôt droits, tantôt en colimaçon. Vous songez que les milliers de tiges de tôle qui s'entrecroisent là ont d'abord existé en pensée dans le cerveau d'un homme et que, dans la petite boîte de ce cerveau, ce fouillis, que nos yeux débrouillent si péniblement, était déjà un organisme raisonné et logique où chaque pièce avait son rôle calculé à l'avance. Et alors cette puissance de conception vous étour-dit l'esprit. De cette plate-forme, Paris semble infini.

## La blanche ville de Montmartre

On a des surprises à regarder de si haut. Le Palais des industries, la gare Saint-Lazare ne sont plus que d'immenses serres sons leurs toits de verre arrondis; la Madeleine fait une tache d'un vert intense. Peut-être a-t-on poussé l'amour du grec jusqu'à la revêtir d'un toit de bronze, et est-ce la patine du métal qui donne cette note inattendue? A travers les arbres dépouillés des Tuileries, la rue de Rivoli ne forme plus qu'un seul monument prolongeant ceux de la place de la Concorde en une facade qui s'enfonce derrière les Tuileries. Des médiocrités prennent leur revanche dans cette vue: les deux mirlitons de Saint-Sulpice y sont plus imposants que les tours de Notre-

Une chose charmante et tout à fait inconnue, une vraie découverte, c'est Montmartre. La colline se dresse comme un promontoire; l'église du Sacré-Cœur se carre dessus comme koubba blanche, et les cubes des maisons qui dégringolent la

pente sont tout blancs aussi. On dirait un paysage barbaresque, une de ces blanches villes musulmanes que le matin nuance de roses sur les bords de la Méditerranée.

A la troisième plate-forme: 207 mètres d'élévation... Maintenant, les quatre jambes de la tour sont réunies, elle ne forme plus qu'un seul corps et les principes de la construction changent. Ce n'est désormais qu'une grande cage carrée, très légère, faite de poutrelles de fer sur les yeules se déchire le vent. L'escalier s'enroule en spirale autour d'un pivot central. On monte avec la sensation du vide solennel de l'espace autour de soi.

De temps en temps, nous rencontrons, posés comme des oiseaux sur les chevrons intérieurs, des ouvriers qui semblent tont petits et comme perdus à cette hauteur. Alors s'explique pour nous un mystère qui a beaucoup intrigué la population parisienne. L'édification de la tour Eiffel a ressemblé à un travail de fée; on imaginait pour une entreprise aussi colossale des légions d'ouvriers; or on n'y voyait jamais personne. C'est que les hommes y sont pour ainsi dire imperceptibles à cause de la disposition.

Un vent terrible nous assaille au moment d'atteindre la plate-forme. Il est, nous dit-on, quand il souffie presque tou-jours plus violent dans cette région.

A 207 mètres, l'horizon apparaît très reculé. Les hauteurs s'aplanissent, le mont Valérien, dont la nette silhouette montait jusqu'ici avec nous, commence à se laisser dominer à son tour, nos regards passent par-dessus sa croupe pour aller chercher d'autres croupes plus loin, bien plus loin.

Montmartre est toujours charmant comme un blanc promontoire d'Afrique. Mais ne nous attardons point, nous avons hâte d'atteindre le sommet.

A la quatrième plate-forme, 273 mètres d'élévation... A mesure que nous montons, monte à côté de nous une grosse tranche d'escalier, deux spirales complètes. Cette masse de fer est pendue à une chaîne bien fine pour un tel poids. Une grue, dont on

entend le cliquet, l'enlève lentement. Elle a l'air de monter toute seule, nous ne voyons personne. L'escalier n'est pas terminé, en effet, nous allons être obligés de grimper par des échelles. Quand nous redescendons, nous retrouverons la tranche d'escalier en place, et trois ouvriers, sans plus, en train de l'ajuster. Il y a de la sorcellerie, là-dedans, la sorcellerie de la mécanique.

La plate-forme de 273 mètres est la dernière. Nous y arrivons après trois quarts d'heure d'ascension.

Au-dessus s'élève une coupole ronde partagée en quatre chambres qui seront livrées aux savants pour des observations de météorologie, d'astronomie, de physique. Au-dessus de la coupole, un phare électrique qui, d'en bas, fait l'effet d'un gros bouton; ce bouton a cependant encore 8 mètres de haut. Au-dessus du phare, une toute petite terrasse située exactement à 300 mètres du sol.

Une quinzaine d'ouvriers travaillent dans cette partie de la tour, coiffés de toques de peaux, vêtus comme pour un voyage au pôle Nord et la figure rougie par le froid. Ils sont silencieux, le vent emportant les paroles et rendant les conversations pénibles.

Ici, l'ampleur du ciel est inouie. Le globe en est comme décuplé. Au lieu d'être arrêté, comme sur le sol, à une courte distance, l'œil plonge jusqu'à 90 kilomètres, jusque par-delà la forêt de Villers-Cotterêts au nord-est, jusque près de Sens à l'est, et par-delà Pithiviers et Chartres au sud et au sud-ouest. De gros nuages lourds pendaient au-dessus du pays, et la carte du ciel était aussi mouvementée que celle de la terre.

Sur l'ouest, le soleil brillait par instants. A mesure que ses rayons se promenaient sur la terre, on aurait dit qu'un tapis historié se déroulait : les « S » de la Seine, les collines de Bougival courbées en forme de cirque, la terrasse de Saint-Germain, des contrées plus lointaines que nous ne reconnaissions point, des plateaux avec des forêts violettes, des champs en damier, des villes flambantes de blancheur, tout un monde était évoqué.

Du nord nous vint une bourrasque, une sorte de mur noir et sonfflant le froid qui se mouvait avec une rapidité vertigineuse. Ou plutôt, cela ressemblait à une sombre cataracte qui s'écroulait du ciel et qui faisait fumer la terre en la fonettant.

#### L'air stérile des hauteurs

Puis la bourrasque s'éloigna, très vite, vers l'est, les pointes des monuments écorchant le bas du voile funèbre qu'elle trainait sur la ville. Et à mesure qu'elle s'éloignait, Paris, un moment englouti. reparaissait.

reparaissar.

Est-ce le temps qu'il faisait ce jour-là, sera-ce un effet constant? Mais à le contempler de si haut, une indicible mélancolie, un accablement intellectuel s'empara de nous.

Une mortelle tristesse d'hiver monte des champs raclés et nus au milieu desquels la ville s'extravase comme une inondation. Cette incroyable étendue d'édifices n'est plus qu'une tache de lèpre, une mince crofite sur le sol. Le bois de Boulogne, nos jardins publics dont le dessin s'accuse aussi franchement que sur un plan, nos rues droites, nos façades alignées, nos toits carrés et plats, tout cela est affreusement géométrique et artificiel, dénué des sinuosités et des molles rondeurs de la vie.

Et tout semble mort comme dans un paysage lunaire parce que aucun bruit ne vous révèle plus le peuple qui est audessous de vous. Les millions de fenêtres qui vous regardent sont grosses comme le point noir d'un dé à jouer. Et quand on songe aux animaux qui grouillent derrière, c'est l'idée d'une fourmilière qui se présente à l'esprit. Ils sont si rapetissés que l'on ne sait plus quel intérêt on peut trouver à leurs passions et à leurs amusements. L'amour, l'argent, les disputes du Palais-Bourbon, l'ironie de M. Renan, l'esprit des vaudevillistes, tout cela paraît insipide. On respire le sentiment de notre vanité avec l'air stérile des hauteurs.

"GRAND JURY" RTL - Le Monde

Olivier MAZEROLLE

Olivier MAZEROLLE

Ovec André PASSERON et
Pascale ROBERT-DIARD (Le Monde)
Dominique PENNEQUIN
et Béatrice HADJAJE (RTL)



# Etranger

En invitant la reine Elisabeth en URSS

## M. Gorbatchev a mené à bien une parfaite opération de relations publiques

**LONDRES** 

de notre correspondant

La reine Elisabeth se rendra en URSS, probablement d'ici deux URSS, probablement d'ici deux ans... au moment voulu par Me Thatcher. Tel est le principal résultat, largement symbolique, de la visite de quarante heures accomplie par M. Gorbatchev en Grande-Bretagne. Le président soviétique a invité la souveraine au cours du déjeuner que celle-ci lui offrait, vendred 7 avril, au château de Windsor, près de Londres, immédiatement avant qu'il ne reprenne l'avion. ment avant qu'il ne reprenne l'avion pour Moscou en début d'après midi. La reine Elisabeth a « accepté avec plaistr », tout en expliquent que « le programme de ses déplacements à l'étranger était fixé plusieurs années à l'avance ». Elle n'avait pas à préciser « par le prender ministre ». Son visiteur soviétique le savait **SEVRIL** 

M= Thatcher aurait voulu décider elle-même de l'opportunité d'une telle reconnaissance solemelle des progrès démocratiques accomplis en URSS. Les «fuites» habilement opérées par les Soviétiques et le désir manifeste de la souveraine en ont décidé autrement. Cet épisode ne risque pas d'améliorer les rela-tions entre les deux femmes, aussi autoritaires l'une que l'autre, mais dont l'une détient le pouvoir réel.

Mes Thatcher a fait bonne figure et s'est déclarée « très heureuse ». Le piquant, dans toute cette affaire, est qu'elle assistait au déjeuner à Windsor, mais que la reine a réussi à glisser, dans un aparté avec le prési-dent soviétique, qu'elle aimerait bien visiter non seulement Moscou, mais aussi Leningrad.

« Sa Majesté, a déclaré vendredi soir à la télévision M. Chichine, soir à la télévision M. Chichine, conseiller de politique étrangère de M. Gorbatchev, voudrait se rendre à Saint-Pétersbourg, ainsi qu'à la résidence de campagne proche de cette ville, où notre famille royale passait l'été. » Lénine était bien oublié qui vouait les monarques aux poubelles de l'Histoire. M. Chichine utilisait sans complexe l'ancien nom de la capitale du nord. Quant nom de la capitale du nord. Quant au secrétaire général du PC britan-nique, l'obscur Gordon McLennan, il n'a eu droit qu'à quinze maigres minutes d'entretien, rendredi matin,



avec M. Gorbatchev. La souveraine, visiblement, avait la priorité.

Tous les fastes de la monarchie britannique étaient déployés pour accueillir Mikhail et Raissa Gorbat-chev. L'immeuse château de Windchev. L'immense château de Windsor, posé sur une colline dominant la Tamise, un peu en amont de Londres, comprend une cour centrale qui se prête très bien aux parades militaires. Celle à laquelle ont eu droit le président soviétique et son épouse était spectaculaire à souhait. M. Gorbatchev a choisi de regarder droit devant lui, et surtout pas les géants dont il était censé vérifier la tenue et le maintien. Il n'avait pas l'air davantage à son aise lorsqu'il a Pair davantage à son aise lorsqu'il a dû parcourir les interminables corri-dors du château, accompagné par un garde portant une épée nue.

La souveraine a montré à son hôte, dans la salle Waterloo ornée des portraits de tous ceux qui ont contribué à la victoire sur Napoléon en 1815, un tableau représentant le tsar Alexandre Is, offert par la famille impériale russe vers la fin du dix-neuvième siècle à leurs «cou-sins» britanniques. «Vous savez, bien sur, de qui il s'agit», a dit la

M. Gorbatchev s'est fort bien tiré

autre âge, et il a quitté Windsor pour l'aéroport satisfait à juste titre d'avoir accompli pour son pays une mission de relations publiques par-faitement réussie. Seul, parmi ses prédécesseurs, Nikita Khrouchtchev avait eu droit à Windsor, en 1956, et seulement pour une tasse de thé expédiée.

chausse-trappes d'un protocole d'un

#### Menace voilée

La journée de vendredi avait commencé au Guildhall, l'hôtel de ville de la City, où l'on fait aussi volontiers dans le genre médiéval. Précédé de la masse, qui symbolise le pouvoir municipal, et du lord-maire en grande tenue, M. Gorbatchev avait fait là aussi une entrée remarquée. On attendait de lui un grand quée. On attendait de lui un grand discours, émaillé de propositions spectaculaires en matière de déserment. Il n'en a rien été. Le président soviétique a choisi de parler surtout de la situation dans son pays et des mérites de la perestrolka, sans rien révéler de nouveau à propos des futures étapes de la « démocratisa-

Il n'a créé l'événement que sur deux points : sa menace de réagir négativement, dans les négociations

en cours à Vienne pour l'établisse-ment d'une Europe plus sûre, si l'OTAN persiste dans son projet de modernisation des armes nucléaires tactiques à courte portée, et l'annonce que l'URSS avait récemment décidé d'arrêter dès cette année la production d'uranium enrichi à des fins militaires.

Les spécialistes présents au Guidhall ont immédiatement minimisé la portée de cette amonce. « Les Soviétiques ont probablement un stock très suffisant d'uranium enrichi; cela n'aura pas d'effet en pratique, au moins pour de longues années », a déclaré Mª Thatcher au cours d'une conférence de presse. cours d'une conférence de presse.

La Dame de fer est restée égale-ment imperturbable face à la menace voilée concernant les négo-ciations de Vienne. Londres est à la pointe du débat idéologique et stra-tégique au sein de l'OTAN à propos de la modernisation des vieux mis-ailes Lance (environ 120 kilomètres de portée) installés denuis une vinede portée) installés depuis une ving-taine d'années en RFA. La perspec-tive d'une Europe débarrassée des armes de portée supérieure à 500 kilomètres leur rend évidemment une certaine actualité. L'OTAN a décidé de remplacer les Lance, et d'autres missiles de portée plus courte encore, destinés au champ de bataille, par des systèmes

Les Soviétiques affirment qu'il s'agit d'une « nouvelle classe d'armes » et que ce projet rompt la dynamique de la recherche d'une plus grande sécurité en Europe. M= Thatcher n'est pas convaincue. «L'Union soviétique, dit-elle, vient d'achever la modernisation de ses armes nucléaires à course porsée. Nous n'avons pas encore commence la nôtre. Je pense que nous devons y

Ces questions un peu techniques, que M<sup>®</sup> Thatcher maîtrise visible-ment très bien, ne l'ont pas empêché de donner une touche d'émotion à ses adieux au président soviétique. Il est rare de voir Ma Thatcher émue. Elle l'était à la fin de cette visite. M. Gorbatchev, a-t-elle répété, est « a man of destiny » (« un homme appelé à un grand destin »). Elle a prédit que l'Histoire retiendrait sa risite à Londres comme un moment important dans la vie des nations.

DOMINIQUE DHOMBRES.

#### A la fin de son séjour en URSS

#### M. Chevènement a visité la grande base navale de Severomorsk

MOSCOU

de notre envoyé spécial

Dans une salle d'études de l'académie militaire Vorochilov, dans la banlieue de Moscou, le général Mikhail Moisseiev, chef d'état major général des forces soviétiques et premier vice-ministre de la défense, commente une carte à son interlocutions le ministre français de la commente une carte à son interlocutions le ministre français de la commente de la commente une carte à son interlocutions le ministre français de la commente de la comme commente une carte a son interiocuteur, le ministre français de la
défense, M. Jean-Pierre Chevènement. Le parti « bleu » (l'OTAN)
attaque la presqu'île de Kola et la
ville de Minsk, en URSS. Le parti
« orange » (l'Union soviétique)
lance sa contre-offensive. Pour le
général Moisseiev, c'est l'illustration
de la nouvelle doctrine « défensive »
soviétique.

Dans les coursives du croiseur lance-missiles Maréchal-Ustinov, ancré dans la base secrète de Seveancré dans la base secrète de Severomorsk, à proximité de Mourmansk, la délégation française qui accompagne M. Chevènement découvre les panneaux d'instructions destinées à l'équipage sur le thème « Apprenez à reconnaître »... Sur l'un d'eux, bien en évidence, des photographies de deux frégates françaises, d'un avion Mirage F 1 et d'un Super-Etendard. Le ministre français est pourtant le premier Occidental invité à visiter la base de Severomorsk, qui abrite la moitié du Severomorsk, qui abrite la moitié du tonnage de la marine de guerre soviétique.

Après douze années d'absence de contact entre responsables militaires des deux pays, cette visite du minis-tre français aura permis de sérier leurs points d'accord et leurs diver-gences.

Parmi ces dernières, les Soviétiques ont souligné celles qui portent sur les négociations de Vier réduction des armements classiques. En substance, ils ont répété qu'on exigeait d'eux beaucoup de concessions dans des domainés où ils ont effectivement une supériorité (comme les blindés et l'artillerie) alors que les Occidentaux refusent de débattre de secteurs qui fondent leur puissance (comme les navires de guerre et les avions d'attaque). Or « la marine coûte cher », a souligné le ministre soviétique de la défense, le général Dimitri Iazov, laissant ainsi présager une réduction des crédits dans un arsenal naval soviétique longtemps prioritaire.

A plusieurs reprises les Soviétiques ont dénoncé l'alignement de la France sur les thèses de l'OTAN. Le général Iazov a pris l'exemple de la origade franco-allemande, à quoi M. Chevènement a répondu qu'il fallait plutôt voir dans cette brigade - un înstitut d'apprentissage des langues ». Alors, « pourquoi pas une division franco-soviétique? », lui fut-il répliqué. On n'en est pas là. Le général Iasov a été invité à poursuivre officiellement le dialogue à Paris. On a cru comprendre, dans la délégation française, que, dans un premier temps du moins, c'est le général Moisseiev, l'homme qui monte dans la hiérarchie, qui pourrait représenter son pays à la signa-ture du protocole sur la reprise des échanges militaires francosoviétiques lors de la visite en France de M. Gorbatchev, en juillet.

JACQUES ISNARD.

Réactivation de la diplomatie française au Cambodge

#### Paris « se réjouit » de la reprise du dialogue Sihanouk-Hun Sen

Après de longs mois d'effacenent, la diplomatie française a décidé d'apporter, de nouveau, une contribution active au dénouement du conflit cambodgien. Estimant « très positive » l'annonce par Hanoï du retrait de ses troupes d'ici à la fin septembre, la France est prête à réunir une conférence internationale sur le Cambodge à condition qu'elle fasse suite à une réunion entre les factions khmères, elle-même consé-cutive à la rencontre prévue le 2 mai entre le prince Sihanouk et M. Hun Sen, premier ministre de Phnom-Penh. Cette entrevue, annoncée à Djakarta, pourrait tout aussi bien avoir lieu à Paris, selon le ministre thailandais des affaires étangères.

Le communiqué du Quai d'Orsay, publié vendredi 7 avril dans l'après midi, soit plus de deux jours après la déclaration vietnamienne, précise : · Le gouvernement français considère comme très positive l'annonce par le gouvernement vietnamien de son intention de retirer ses troupes du Cambodge avant la fin du mois de septembre prochain. Cette décision, dont la mise en œuvre devrait ètre contrôlée par un mécanisme international approprié, devrait accélérer la solution du problème cambodgien. Elle ne rend que plus urgente la recherche d'un accord entre les Cambodgiens eux-

· La France, poursuit le communiqué, qui n'a cessé d'apporter son concours aux efforts du prince Sihanouk et s'est attachée à favoriser le dialogue entre le prince et M. Hun Sen, se réjouit de la pro-chaine rencontre de Djakarta, qui devrait ouvrir la voie à l'organisation d'une table ronde de toutes les parties cambodgiennes à Paris. Au lendemain de celle-ci, la France confirme qu'elle serait prête à accuellir l'indispensable conférence internationale qui devrait sceller et garantir le rétablissement de la paix au Cambodge. >

Cette réaction française, attendue en raison du rôle que la France peut jouer dans les différentes phases d'un règlement cambodgien, ne risque pas de passer inaperçue. Paris, qui avait déjà proposé d'accueillir, an moment opportun, une confé-rence internationale sur le Cambodge, répond ainsi positivement à la requête en ce sens, émise de nouveau jeudi, par le prince Sihanouk. Mais la France rappelle au prince que la convocation d'une telle conférence n'aura de sens que lorsque les Cambodgiens auront trouvé, entre

eux, un terrain d'entente.

En outre, alors que le prince Sihanouk semblait remettre en cause son rendez-vous du 2 mai avec M. Hun Sen (le Monde du 8 avril), Paris se réjouit - de cette prochaine rencontre et indique ainsi à l'ancien monarque son vœu, non seulement de la voir se tenir, mais également réassir. Au passage, les Français expriment clairement leur approbation des initiatives prises par des

capitales d'Asie du Sud-Est pour tenter de dénouer le conflit, afin de contrer les réserves de cenx qui, dans la région, pouvaient les soup-conner de jouer leur propre jeu dans

#### Une prudence iustifiée

Enfin, tout en saluant l'initiative vietnamienne, Paris ne s'engage pas sur le • mécanisme international » du règiement en réclamant seuleprudence d'autant plus justifiée que des désaccords sérieux subsistent sur ce point : alors que le prince Sihanouk souhaite que l'ONU cette part des choses, les Vietnamiens continuent de manifester une défiance à l'égard de l'Organisation internationale, en acceptant toute-fois que son secrétaire général soit associé au processus à titre personnel. M. Javier Perez Cuellar a adopté une prudence similaire en se contentant, vendredi, d'exprimer l'espoir que le retrait annoncé des troupes vietnamiennes contribuerait à un « réglement politique global du problème cambodgien ».

Le message du gouvernement français s'adresse en particulier au prince Sihanouk qui, pour des raisons que l'on ignore, a été le seul. avec les Khmers rouges, à réagir très négativement à la décision de Hanoī : Paris fait ainsi savoir au prince, tout en lui rappelant son appui depuis le début, qu'il s'agit d'une occasion à ne pas manquer de régler le conflit. Norodom Sihanouk est invité, - cordialement, fermement et publiquement, - par son principal allié à reprendre le « dialogue » avec Hum Sen. Une démarche française, dans ce sens, serait même faite très prochainement auprès du prince Sihanouk pour réitérer l'offre de conférence internationale et l'intérêt que représente la rencontre entre le prince et M. Hun Sen. L'un des soucis français serait de ne pas laisser le prince Sihanouk prendre un chemin sur lequel peu de monde semble prêt à le suivre. Tout en invitant Sihanouk - à qui

Paris fournit une aide substantielle. y compris sur le plan militaire - à ciation, les Français expriment clairement aux Victnamiens et à leur allié de Phnom-Penh qu'ils sont prêts à les prendre au mot. En bref, on en revient au rôle d'- intermédiaire déterminant » qui avait été défini par l'Elysée à l'automne dernier et qui semblait avoir été un peu abandonné depuis. Il reste à voir comment réagira le prince Sihanouk, peu habitué à être ainsi interpellé publiquement par les Français et dont la réaction hostile aux propositions de Hanoï n'a fait, apparemment, l'objet d'aucune consultation préalable avec Paris.

JEAN-CLAUDE POMONTI.

## Le discours du président soviétique

Voici les passages les plus signi-ficatifs du discours prononcé ven-dredi 7 avril à Londres par M. Gor-dredi 7 avril à Londres par M. Gor-

1.1

 Démocratie et perestroike. —
 Les élections des députés du peuple de l'URSS, qui ont en lieu dans une atmosphère démocratique sans précédent dans toute notre histoire, ont démontré que le peuple soviéti-que ne va pas se détourner du chemin choisi il y a quatre ans (...).
Nons avons lancé la perestrolta les
yeux ouverts (...) en réalisant
qu'elle bouleverserait de fond en comble toute notre société (...).
Nous sommes convainces que seule la démocratisation permettra l'édification d'une économie qui fonc-tionne bien, qui soit saine et dynami-

 Une nouvelle période de paix.
 Notre réforme économique suppose une intégration plus étroite de l'Union soviétique dans l'économie mondiale et peut contribuer à l'édification d'un marché récliement mon-

réelles possibilités de tourner la dernière page de l'histoire d'après guerre et d'entrer dans une nouvelle période de paix. »

• Désarmement... - « Nous ne parviendrons pas à assurer un désarmement authentique et substantiel si nous ne réalisons pas simultanément des changements radicaux dans le climat politique de notre planète (...). Je saisis cette occasion pour vous dire que nous avons décidé récemment d'arrêter cette amée la production d'uranium entichi à usage militaire. En plus du réacteur destiné à la production de plutonium enrichi à usage militaire, fermé en 1987, nous prévoyans de fermer deux autres réacteurs de ce type cette année et l'année prochaine, sans mettre en chantier de nouvelles unités pour les remplacer. Il s'agit là d'une nouvelle étape majeure vers l'arrêt total de la pro-

nous allions bientet rendre public notre budget militaire (...). La diffi-culté vient ici du fait que la nonconvertibilité du rouble gêne une comparaison objective entre nos dépenses militaires et celles de l'Occident. Nous cherchons la manière la plus appropriée pour pré-senter nos chiffres. En ce qui concerne les effectifs de nos forces armées, je peux maintenant dire ce qui suit : au mois de janvier de cette année, leurs effectifs s'établissaient à 4 258 000 hommes, dont 1 596 000 dans les forces terrestres 437 300 dans la marine, le reste se répartissant dans les troupes de mis-siles, la défense aérienne, l'aviation et les troupes logistiques. Après la réduction unilatérale de nos forces armées, leurs effectifs s'établiront approximativement à la fin de 1990 à 3 760 000 hommes. »

• ...Et contreparties. - « Il n'y a aucun doute que si, par exemple,

nécessairement les conversations de Vienne (sur la sécurité et la coopération en Europe), les mesures de confignce et la situation en Europe en général. Cela ne pourrait que été accompli par le traité sur les FNI (Forces nucléaires intermédiaires). (...) Nous sommes fortement opposés à tout plan de modermisation des armes nucléaires. Nous ne les modernisons pas et nous n'avons pas l'intention de le faire, à moins que nous n'y soyons obligés. Je crois que le bon sens doit prévaloir (...). En ce qui concerne la doctrine de « dissuasion nucléaire », je crois qu'il est grand temps, au lieu de parler de la manière de « dissuader » les autres avec des armes nucléaires, que nous parlions de la manière de dissuader, de tenir en échec les armes nucléaires elles-

#### Plutonium et uranium enrichi

La matière fissile pour les armes nucléaires est essenti ment de deux natures : d'une part le plutonium fissile, d'eutre part l'uranium fortement enrichi, toutes matières avec lesquelles il est possible de faire des bombes A et des « allumettes » pour les bombes thermonuaires dans lesquelles fusionnent des noyaux d'hydrogène. Dans le premier ces, la puissance des bombes A na dépassa pas les quelques dizaines de kilotonnes (la bombe d'Hiroshima avait une puissance de 15 kilotonnes, soit l'équivalent de 15000 tonnes de TNT), alors que dans la cas des bombes H thermonucléaires, la puissance peut atteindre plusieurs dizaines

Les fabrications du plutonium et de l'uranium enrichi sont très différentes. Le plutonium est produit naturellement dans tout réacteur nucléaire en fonctionnement, y compris dans les cen-trales nucléaires civiles. Mais pour obtenir la qualité militaire nécessaire à un bon rendement at des quantités appréciables da matière il vaut mieux posséder des réacteurs dits plutonigènes. qui sont de préférence à uranium naturel-graphite-gaz ou à eau lourde. Il suffit alors d'extraire par retraitement des combusti-bles irradiés dans le réacteur le plutonium nécessaire.

Quant à l'uranium enrichi, sa production nécessite des techniques de pointe beaucoup plus élaborées, qui permettent de séparer les différentes sortes d'uranium (isotopes) et d'« enri-chir » le produit final en uradépassant 90 %, alors que dans l'uranium natural catta proportion est de 0.7 %. L'uranium des centrales civiles n'est enrichi qu'à 3 %. Les procédés d'enriusine de diffusion gazeuse comme celle de Pierrelatte à l'enrichissement par laser encore dans les limbes, en passant par l'ultracentrifugation.

Compte tenu des stocks de plutonium et d'uranium hautement enrichi accumulés au fil des années par toutes les grandes puissances nucléaires, il y a surabondance de ces matières fissiles à usage militaire.

#### AUTRICHE Ruée magyare sur les magasins de Vienne

de notre correspondante

L'invasion a été brutale. Au total, ils auront été un million de Hongrois - sur une population de dix millions - à traverser la frontière autrichienne cette semaine, selon diverses estimations. Dès l'aube, lundi et mardi - mardi, jour anniversaire de la ération, le 4 avril 1945, était férié en Hongrie et lundi était chôma. - trois cent mille Hongrois ont littéralement pris d'assaut les magasins de Vienne. Principaux objets de leur convoitise : appareils électroniques et équipements électro-ménagers.

La ruée devait se poursuivre toute la semaine, su grand dam de la police qui a lutté désespérément contre les embouteillages : il a fallu nouf heures aux automobilistes pour parcourir les 50 kilomètres entre Vienne et la frontière. Les commercents ont vu leur chiffre d'affaires grimper vertigineusement. Selon des estimations officieuses. les achats hongrois se sont élevés cette semaine à 2 milliards de schillings (1 milliard de francs), soit le quart du montant total des achats hongrois en Autriche en 1988. La raison principale de cette frénésie de consommation est l'entrée en vigueur, samedi 8 avril, d'une nouvelle réglementation douanière en Hongrie, plus restrictive sur les importations de biens comme les magnétoscopes et les micro-ordinateurs, afin de freiner les sorties massives de

des sentiments mitigés la migration commerciale de leurs voisins magyars. La satisfaction des commerçants est tempérée par l'indignation des automobilistes bloqués par les voitures hongroises garées dans des endroits impossibles. Dans certaines villes frontalières, la police a même invité les résidents autrichiens à ne pas utiliser leur voiture.

Les Autrichiens suivent avec

WALTRAUD BARYLL

Au nord-ouest des côtes norvégiennes

## Le naufrage du sous-marin soviétique aurait fait au moins douze morts

A la suite de l'accident survenu sur un sous-marin soviétique au large des côtes de la Norvège, le vendredi 7 avril, le Pentagone, dans son rapport sur la puissance militaire soviétique, indique que ce submersible, entré en service en 1984 et seul exemplaire de sa classe, est équipé de deux réac-teurs nucléaires refroidis par liquide, et peut être armé soit de missiles balistiques, soit de missiles à portée intermédiaire SS-NX-21. D'après l'annuaire Jane's des flottes de combat, il est long de 110 mètres et, théoriquement, doté d'un équipage de quatrevingt-quinze personnes. Cependant, le ministre norvégien de la défense, M. Johan Joergen Holst, a souligné qu'il pouvait aussi s'agir d'un sous-marin de classe Yankee, plus ancien, mais de la même taille que le Mike. Les Soviétiques ont d'ailleurs déjà perdu un sous-marin nucléaire Yankee en octobre 1986, au large des Bermudes. Le bâtiment, victime d'une explosion suivie d'un incendie alors qu'il transportait seize missiles nucléaires, avait coulé après avoir été pris en remorque par un cargo soviétique. Au moins trois membres d'équipage avaient été tués.

• URSS: agitation nationaliste en Géorgie. – Les revendica-tions sécssionnistes des Abkhazes ont suscité une mobilisation des nationalistes géorgiens. Près de deux cents personnes stationnent en perla Maison du gouvernement à Tbi-lissi, capitale de la Géorgie, selon des journalistes locaux, pour protester contre la volonté d'indépendance des Abkhazes. Un certain nombre de manifestants ont entamé une grève de la faim mercredi, ont indique des nationalistes. Plusieurs mouvements de grève menée par des Géorgiens auraient éclaté en début de semaine à Tbilissi, mais aussi dans plusieurs villes d'Abkhazie, comme Soukhoumi, Gagra et Gali. — (AFP.)

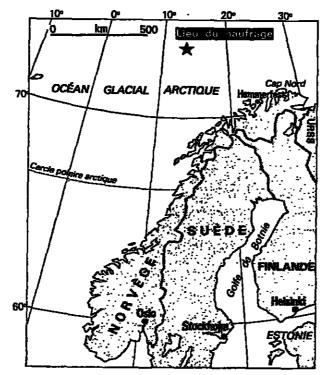

L'incident survenu en mer de Norvège s'est produit vendredi à 7 h 40 GMT, à 73 degrés 44 minutes de latitude nord et 13 degrés 18 minutes de longitude est. Un avion de reconnaissance de l'armée de l'air norvégienne a repéré dans l'après-midi, en surface, le sous-marin accidenté, d'où s'échappait de la fumée. Les équipages norvégiens ont ensuite vu des corps flottant dans l'eau, puis un certain nombre d'hommes à bord de deux embarcations de sauvetage qui devaient être recueillis par des navires soviétiques arrivés sur place, à 190 kilomètres au sud-ouest de l'île de l'Ours, entre la Norvège et le Groenland. Dans la soirée, plusieurs avions et navires soviétiques se trouvaient dans les

parages, selon le ministère de la défense à Oslo. L'URSS a décliné l'offre d'assistance de la Norvège.

Tôt samedi matin, les autorités soviétiques ont informé les Norvégiens que le sous-marin avait coulé, sans leur fournir de préci-sions sur le type du bâtiment et le nombre d'hommes à bord. Les eaux dans cette zone sont profondes de 2 000 mètres. D'après la radio norvégienne, le croiseur soviétique Kirov, qui est équipé d'installations hospitalières, fai-sait route vers les lieux de l'acci-

Selon un expert américain de l'armement nucléaire, M. William Arkin, de l'Institut d'études politique de Washington, les sousmarins soviétiques suraient comnu plus de deux cents incidents depuis 1975. — (AFP, Reuter, UPI, AP.)

#### POLOGNE Adoption des projets de loi sur les réformes politiques

Les grands projets de loi devant conduire à une démocratisation de la Pologne, élaborés par le pouvoir et l'opposition dans le cadre des tra-vaux de la table ronde, ont été adoptés par le Parlement, vendredi 7 avril, à Varsovie.

Il s'agit d'abord d'une loi modi-fiant la Constitution pour permettre la mise en place d'un système parle-mentaire à deux chambres (Diète et Sénat) et d'un président de la Répu-blique doté de pouvoirs étendus.

Les députés ont, d'autre part, adopté deux lois électorales précisant les modalités de désignation des députés et des sénateurs, qui seront respectivement au nombre de quatre cent soixante et de cent.

La loi syndicale de 1982 a été amendée afin d'autoriser la restauration du pluralisme syndical et donc la légalisation de Solidarité. Une loi spécifique a été votée pour permettre aux agriculteurs privés de

Enfin, les députés ont adopté une loi sur les associations, qui permet mais, à tout regroupement à but économique, culturel, artistique ou de caractère estudiantin de se faire enregistrer et de fonctionner légalement. ~ (AFP.)

Les artificiers de la police essaient de déterminer le type d'explosif utilisé dans un colis piégé qui a explosé vendredi 7 avril à frun (Pays basque espagnol), faisant un blessé grave, a indiqué vendredi soir la préfecture de Guipuzcoa, sans se prononcer sur la responsabilité de cet attentat. Le colis piégé avait été ouvert par erreur vendredi vers 13 h 50 heure locale (11 h 50 GMT) par un jeune professeur de vingt-sept ans, M. José-Maria Rubio, qui a dit être amputé des deux bras. Son père a été légèrement blessé dans l'attentat qui a provoqué d'importants dégâts maté-

ment nesse gans l'attenut du a pro-voqué d'importants dégâts maté-riels. On ignore à qui était destiné le paquet. Vendredi soir l'attentat n'avait pas été revendiqué.

**ESPAGNE** 

Attentats au Pays basque

#### **ITALIE**

## Chaos dans la santé publique

ROME de notre correspondant

Grèves tournantes et cortèges agités dans la plupart des grandes villes, sit-in, cris, bousculades et manifestations diverses dans les hôpitaux, mobilisation générale des syndicats, émoi de l'ensemble de la classe politique, des communistes aux néolascistes du MSL.. Pour sa première tentative de réduction des dépenses publiques, en s'attaquant au gouffre de la santé le gouvernement italien a fait très fort. Si fort même que son existence est en péril. certains partenaires de la coalition
- les socialistes notamment - ayant commencé mercredi 5 avril à pren-dre quelque distance à l'égard de la réforme décrétée la semaine der-

Trente francs pour une radiographie, 50 francs pour une consulta-tion de spécialiste, et à peu près autant pour chaque journée d'hospi-talisation. Telles sont quelques-unes des dépenses nouvelles auxquelles les assurés sociaux italiens, jusqu'ici soignés gratuitement, doivent désor-mais faire face pour leur santé. Introduit par décret administratif, le ticket modérateur est jugé nécessaire par le gouvernement de M. De Mita pour essayer de rétablir

Six bombes ont d'autre part explosé samedi dans le nord de l'Espagne, le long de la voie ferrée reliant Madrid à la France, a indi-

qué la police. Deux autres ont été

désamorcées. Les explosions se sont produites dans la région de Navarre, voisine du Pays basque espagnol.

Ces attentats n'ont pas, eux non plus, été revendiqués.

annoncé la fin d'une trêve commen-

animate is in a die deve commer-cée en janvier dernier. L'organisa-tion indépendantiste basque avait alors accusé le gouvernement espa-gnol de ne pas avoir respecté des accords souscrits à Alger, où se sont tennes des discussions entre l'exécu-

Mardi dernier, l'ETA avait

quelque peu l'équilibre d'un budget de santé qui dépasse 60 000 mil-liards de lires par an (environ 300 milliards de francs).

Louable souci, dirait-on, si les services offerts par la santé publique en Italie étaient à la hauteur des coûts, mais depuis la grande réforme de 1978, la simation n'a fait qu'empi-rer. De l'aven même du ministre resrer. De l'aven même du ministre responsable, la grande misère des hôpitaux publics – vétustes et
surchargés pour la pinpart – n'a
d'égale que l'incompétence de beaucoup de ses pléthoriques effectifs.
Un exemple? Trois cents patients
meurent chaque année dans let hôpimeurent chaque année dans let hôpitaux uniquement pour cause de manyaise utilisation ou de dysfonctionnement d'appareillages électriques. Autre exemple : selon le pionnier italien de transplantation cardiaque, le professeur Guido Chidichimo, le taux d'échecs d'une intervention aussi banale qu'un pon-tage coronarien atteint 13 % à Rome contre... 1 % à Los Angeles.

Erreurs de diagnostic, infection, etc, selon les statistiques publices régulièrement dans la presse, près de 10 % des malades italiens sortent de l'hôpital public avec des pro-blèmes de santé qu'ils n'avaient pas en entrant. Bref, un chaos presque général pour lequel l'assuré social rechigne d'autant plus à payer que chaçun sait bien dans la peninsule que le budget consacré à la santé publique serait largement suffisant s'il était un peu mieux administré. Gérées par des « politiques » sans relations aucunes avec la médecine, les mille et quelques unités sani-taires locales (USL) disséminées sur le territoire transalpin sont trop souvent le lieu privilégié de la cor-ruption et du chemélisme politique le plus éhouté.

C'est peu de dire que pour son premier essai de réduction de l'abyssal déficit budgétaire - évalué à 650 milliards de francs en 1989, le gouvernement a mis à côté de la cible. A moins, comme certains poli-tologues romains le pensent, que le premier ministre, M. De Mita, ait tout simplement décidé son suicide

PATRICE CLAUDE.



Parce qu'il est gratuit, simple, et qu'il exerce un très fort attrait sur le public, le Numéro Vert est votre nouveau media publicitaire et promotionnel.

Lancement d'un produit avec demande de documentation, offres d'essais, jeux-concours, renvoi sur les points de vente, commandes par correspondance : votre Numéro Vert permet une adaptation immédiate et permanente aux besoins réels de votre clientèle.

Fînis les bons de commande et les bons à découper. Vos clients passent directement de la demande d'information à l'action. Le Numéro Vert, un numéro si facile à repérer et à mémoriser. Avec le Numéro Vert, le succès répond à l'appel.

Si vous souhaitez des informations supplémentaires, contactez votre Agence Commerciale FRANCE TELECOM ou appelez notre Numéro Vert national:





At The State of th

A State of the Sta

The state of the s

Substitute Control of the Control of

.

September 1997

enter of the second

Bereiter

\$25 a

10g.20 407 10g.20

Seal Control of Seal Con-

\*\*\*

14.5 m

The second second

Server - . .

**24**115

. Bowsels by Land

TE BOOK IN LESS

\$\$\$601 113 J.J.

Antonia i se en espira

With the section. 

2.76

m state - 12 th state - 12 th

de notre envoyée spéciale

La mer est caime. Quelques pêcheurs ont sorti leur ligne et quelques fanatiques du soleil profitent sur la plage de la première grosse journée de chaleur. Pourtant, toutes les familles attablées dans ce petit hôtel-restaurant de Jbeil, à trente et un kilomètres au nord du pays chrétien, sont loin de paraître en vacances. Ces « déplacés » de Beyrouth-Est essaient tant bien que mai, en jouant aux cartes ou en bavardant, de tromper leur inquiétude et leur ennui, et surtout celui des enfants, privés une nouvelle fois d'école depuis plus de trois semaines. La petite musique du flash à la radio arrête instantanément les conversations. « Trois obus sont tombés sur le littoral du Metn. » Quelques hochements de tête et de nouveau l'attente.

La trêve, instantée depuis quarante-huit heures an Liban, entrecoupée de tirs sporadiques, est, pour les nerfs de tous, une très rude corcuve. « Le calme est trompeur, avoue ce père de famille. On a envie de sortir puisqu'il n'y a rien et, surtout, de retravailler, un luxe aujourd'hui, mais comment prendre le risque? - - Croyez-moi, j'aimerais mieux dormir chez moi, dit pour sa part cette jeune femme. Mais avec mes deux enfants, je n'ose pas. Si brusquement ils tirent, on sera pris au piège. » Alors, malgré le répit, beaucoup de familles continuent à dormir dans les abris,

de peur de voir se redéclencher la bataille.

Il est vrai que les artilleurs syriens ou leurs alliés savent entretenir le suspense. Dans l'après-midi de jeudi, alors que tout était calme, en plein cœur d'Achrafieh, un obus de 240 mm est venu s'abattre sur l'église grecque orthodoxe Saint-Nicolas, détruisant complètement la charpente de l'édifice, qui git aujourd'hui dans les gravats. Alors, si le pays chrétien revit presque nor-malement le matin, dès 14 heures, en revanche, les magasins ferment et les gens rentrent chez eux. La seule question que tout le monde se pose, tant la conviction est unanime, est : quand tout cela va-t-il recommen-

#### Remforts syriens

Le gouvernement militaire chré-tien du général Michel Aoun a d'ail-leurs officiellement fait état, vendredi 7 avril, de « l'entrée au Liban de nouvelles forces et d'armement syrien terrestre et maritime, ce qui dévoile les intentions agressives des forces d'occupation contre le peuple

De bonnes sources, on indique, en effet, qu'environ 1 500 à 2 000 hommes de troupes aguerries auraient pris position sur le front nord, où la Syrie a d'autre part ins-tallé, dans la région de Chekka, des missiles SAM 6 et SAM 12. De nouvelles forces, mieux entraînées, ont anssi pris position sur le front de Souk-El-Gharb, verrou qui protège

#### Le limogeage de l'ayatollah Montazeri aurait provoqué des troubles

IRAN

Il semble que l'éviction de l'ayatollah Hossein Ali Montazeri, exclu le 28 mars par l'imam Khomeiny de sa succession (le Monde du 30 mars) n'air pas été facilement acceptée par certains partisans de l'ex-dauphin du « guide de la révolution » et sit même donné lieu à des troubles dans la ville natale de l'ayatollah évincé, Najafabad, à quelque 300 kilomètres au sud de Téhêran.

L'agence officielle IRNA a, en effet, cité, vendredi 7 avril, une let-tre de l'avatollah Montazeri aux habitants de Najafabad leur demannabitants de Najacaban leur deman-dant de s'opposer à « toute action contre la République islamique qui pourrait être menée en son nom ». Or le principal groupe d'opposition armée au régime de l'imam, les Mondjahidine du peuple de M. Massoud Radjavi (basé en Irak), a fait

état, de heurts, depuis dimanche dernier à Najafabad, entre les forces de l'ordre et des manifestants protestant contre le limogeage de l'ayatol-lah Montazeri. Selon les Moudjahidine du peuple, ces affrontements auraient fait des victimes de part et d'autre, tandis que des bâtiments publics étaient incendiés. Le couvrefeu aurait été instauré dans la ville, où le régime a dû dépêcher des renforts de gardiens de la révolution (pasdaran).

complémentaire - et notamment officielle - sur ces événements, l'agence UPI cite un habitant de Téhéran selon lequel de maigres informations sur des troubles à Najafabad sont parvenues jusqu'à la capitale, sans toutefois donner de détails. — (AP, UPL)

#### TÉMOIGNAGE

#### Il y a dix ans l'assassinat d'Hassan Pakravan

M. Freidoune Sahebjam, écrivain iranien, membre du Pen-Club, nous a adressé le texte suivant :

Il y a dix ans, le 10 avril 1979, était assassiné dans son cachot de Téhéran Hassan Pakravan, ancien ministre, ancien ambassadeur, ancien directeur de la sécurité

Francophone et francophile, cet homme de cœur et d'esprit n'avait que des amis en Occident, où il avait étudié et maintes fois représenté son pays. La France était sa seconde patrie, et Paris une ville qui n'avait plus de secrets pour lui. Général de corps d'armée, il avant

en la rude charge, entre 1961 et 1965, de diriger la trop célèbre SAVAK, police politique impériale, dont les excès furent vivement dénoncés dans les années 70. Ce furent ses services qui eurent pour mission d'arrêter en juin 1963 un ayatollah inconnu du grand public et ayatollah inconnu du grand public et qui luttait avec force contre les réformes du gouvernement (égalité des sexes, luite contre l'illettrisme, réforme agraire, intérêt des ouvriers aux bénéfices des entreprises) jugées anti-islamiques : Rouhollah Khomeiny. Des èmeutes, provoquées par le futur maître de l'Iran, firent plus de mille morts dans tout firent pius de mille morts dans tout le pays. L'ayatollah de Qom rejetait la monogamic, l'enseignement pour tous, la remise des grandes pro-priétés foncières — dont celles du clergé – aux moins riches, etc.

Jugé, incarcéré, puis condamné à mort. Khomeiny trouva un avocat de choix pour plaider sa cause auprès du chah : Hassan Pakravan en personne, qui persuada le souverain que le prélat mort serait pour l'Iran plus dangereux que vivant. Comme pour Mossadegh dix ans auparavant sa peine fut commuée en exil et Khomeiny fut expédié dans un premier temps en Turquie, puis en Irak.

Dès son retour en Iran, le 1" février 1979, le « saint homme fit arrêter et jeter en prison tous les dignitaires de l'ancien régime, dont le général Pakravan, l'homme auquel il devait la vie. Soixante-dix jours durant, privé de soins et de médicaments, l'ancien homme d'Etat subit les pires humiliations et vexations et fut la vedtte contre son gré d'une parodie de procès. Pen-dant ce temps, Ahmad Khomeiny promit au fil de Pakravan la vie auve pour son père.

Le 10 avril, en pleine nuit, il fut extirpé de sa cellule et conduit au poteau d'exécution. Quand le corps de son père fut rendu à Karim Pakravan, Ahmad Khomeiny cut cette phrase terrible : « Il était pour nous plus dangereux vivant que

Interdiction fut faite any cimetières iraniens d'accepter le corps du martyr, qui n'avait pas le droit à une sépulture décente. Pendant trois jours et trois nuits, le fils promens le corps de son père de village en bour-gade, à la recherche d'un lieu d'enterrement. Pinalement, loin des yeux indiscrets, aux portes du désert, sous un arbre, le fils ensevelit

Directeur de la SAVAK pendant quatre ans, celui-ci avait interdit toute torture et humiliation des détenus. Ministre de l'information, il avait aboli la censure. Ambassadeur, il avait permis à bon nombre d'exilés et d'opposants au chah de retrouver leur dignité et de rentrer

au pays sans y être inquiétés. Il y a dix ans, Hassan Pakravan a été assassiné au nom de Dieu clément et miséricordieux, comme le dit le premier verset du Coran, un verset généreux et humain que Khomeiny, depuis une décennie, a rendu le palais de Baabda et le ministère de la défense à Yarzé. De leur côté, les brigades à majorité chrétienne, fidèles au général Michel Aoun, ont aussi profité du répit pour réorgani-

La position du gouvernement français a de nouveau, vendredi, fait l'objet de violentes critiques des alliés de Damas sur le thème : « La France a pris fait et cause pour la communauté maronite, oubliant le reste des Libanais. » Dans une conférence de presse, le chef du mouvement chitte Amal, M. Nabih Berri, s'adressant au président Mitterrand, qui avait évoqué « la solidarité instinctive de la France. s'est exclamé : « Est-ce que les prin-cipes de la révolution française ou ceux de l'Internationale socialiste vous conduisent à l'instinct confessionnel? Est-il pensable que la politique de la France soit guidée

par l'instinct, qui ne constitue pas une valeur humaine? >

Pour sa part, M. Elie Hobeika, ancien chef de la milice chrétienne des Forces libanaises, devenu prosyrien, a affirmé : • Toute manifestation de sympathie dirigée vers une composante quelconque du peuple libanais ne peut qu'encourager l'obstination de dirigeants obtus, qui utilisent les moyens les plus meurtriers pour préserver un sys-tème politique archaïque, cause de la guerre libanaise. Il est aisé de s'en prendre à la Syrie et d'occulter ainsi le problème libano-libanais.

Le Liban vit dans l'attente d'une déflagration que tout le monde prévoit, redoute et souhaiterait presque en même temps, tant l'heure des compromis semble aujourd'hui

FRANÇOISE CHIPAUX.

#### La France a obtenu l'accord de Londres **pour la convocation du Conseil de sécurité**

Alors que les deux navires - dont un bâtiment de soutien de santé de la marine nationale, la Rance -envoyés par la France au Liban dans le cadre d'un « plan d'aide humanitaire d'urgence : (parallèlement aux actions menées par des organisations caritatives non gouvernemen-tales) quittaient Toulon et Mar-seille, M. Roland Dumas a exprimé, vendredi 7 avril, l'espoir que les autorités « internationales et locales - permettrout à la mission humanitaire lancée par Paris d'accomplir sa tâche. « J'espère, a déclaré le ministre à l'AFP, que tout se passera bien, et que les autorités internationales et locales permettront à tous ces gens qui se sont mobilisés de mener leur mission strictement humanitaire qui s'adresse à l'ensemble des Liba sans distinction politique ou confes-

Sur le plan politique, Paris va

s'attacher, indique-t-on de source diplomatique française, « à remettre en route la procédure » de convoca-tion du Conseil de sécurité de l'ONU, la France ayant saisi cet isme pour la première fois en septembre dernier et . cette demande étant toujours d'actua-lité ». Les consultations à l'ONU ont, d'ailleurs, été engagées dès la semaine dernière par les Français. Le gouvernement a déjà l'accord de ia Grande-Bretagne et elle a, du côté soviétique, « un bon son de cloche ». A la demande de M. Mitterrand, un message a été transmis à M= Margaret Thatcher lui demandant de solliciter l'intervention de M. Gorbatchev auprès de la Syrie. Une mission que le premier ministre britannique à immédiatement acceptée. Paris a, en revanche, été surpris du

sionnelle »

silence des Américains, M. Dumas précise-t-on de même source, devrait évoquer la question libanaise lundi à Washington, où il doit rencontrer le président George Bush et le secrétaire d'Etat, M. James Baker.

A Washington, le département d'Etat a soigneusement évité de citer nommément la Syrie, dans un appel, vendredi, à « toutes les parties étrangères et libanaises à respecter l'appel de la Ligue arabe pour un cessez-le-feu immédiat et la fin de tous les blocus, terrestre, maritime et aérien ».

Exerçant actuellement la présidence de la CEE et chargée de prendre contact avec la Syrie en vue de l'envoi d'une mission européenne à Damas (le Monde du 8 avril), l'Espagne s'est, à son tour, manifes tée publiquement vendredi en appe lant à un cessez-le-feu et en appuyant - la souveraineté, l'indéance et l'intégrité territoriale du Liban, libre de la présence de toute force non libanaise » ainsi que les efforts de médiation du comité des Six [sur le Liban] de la Ligue

Pour sa part, la Commission euro nécane a décidé, « compte tenu des conséquences dramatiques des combats pour les populations », aide immédiate de 1,5 million d'ECU (1). Notamment composée de médicaments, de matériel médiment de frais d'hospitalisation, cette aide de première nécessité, souligne la Commission, sera distribuée, sans aucune discrimination, aux populations victimes des évênements actuels ».

(1) 1 ECU = environ 7 francs.

## M. Arafat juge « déplacées » les propositions de M. Shamir

termes que M. Yasser Arafat a rejeté, vendredi 7 avril. la proposition faite la veille à Washington par e premier ministre israélien, M. İtzhak Shamir, d'élections dans les territoires occupés subordonnées à l'arrêt du soulèvement palestinien (le Monde du 8 avril). En visite au Congo, le chef de l'OLP a réaffirmé que, « jusqu'à la victoire finale, le soulèvement des populations de Gaza et de Cisjordanie se poursuivra par l'intifada, pierre symbolique avec laquelle le David palestinien terrassera le géant Goliath israélien ».

Dans les territoires occupés, les premières réactions palestinieumes aux propositions de M. Shamir ont été également négatives. Pour l'éditorialiste du quotidien de Jérusalemest El Qods, le premier ministre israélien e tente de ressusciter des

 Propos déplacés » : c'est en ces d'élections se déroulant sous occupation .. De son côté, M. Radouan Abou Ayache, président de l'union des journalistes arabes, ne se montre pas opposé au principe d'élections, qui constituent un . processus démocratique », mais rejette les élections « telles que M. Shamir les propose, c'est-à-dire pour mettre l'OLP sur la touche (dans les territoires occupés) et surtout dans l'incertitude complète de ce qui se passera avant et après ces élec-

Réaction négative enfin à Moscou, où un porte-paroie du ministère soviétique des affaires étrangères a estimé que la tenue d'élections selon le processus défini par M. Shamir à Washington était une « tentative pour écarter l'OLP » et constituerait une grave erreur . Le porte parole soviétique a, en outre, estimé qu'il n'y avait - aucun aspect nouidées mortes : Camp David et les veau » dans « l'approche améri-élections. Mais le peuple palesti-nien, quant à lui, rejette l'idée Orient. – (AFP. AP.)

#### Des manifestants venus de Cisjordanie et de Gaza sont à l'origine des incidents de Jérusalem

JÉRUSALEM de notre correspondant

Est-ce le contexte politique - la visite à Washington du premier ministre Itzhak Shamir – qui expli-que cette brusque explosion de vio-lence sur l'esplanade des grandes mosquées Al Aqsa et Omar, à Jérusalem? Pour le premier vendredi de la fête du ramadan, une foule de quelque 20 000 fidèles occupent cette esplanade que les Israéliens appellent le « Mont du Temple ».

Lieu saint à la fois pour les musulmans et les juifs situé à proximité du vestige du Temple (le mur occidental ou Mur des lamentations) l'esplanade des mosquées avait été, dans les premières semaines de l'Intifada, le soulèvement palesti-nien, le théâtre de plusieurs « vendredis chauds ». Depuis des mois cependant, la sortie des mosquées se déroulait dans le calme. Les autorités israéliennes croyaient avoir établi un nouveau modus videndi avec le wakf. l'autorité religieuse qui gère en fait cette enclave musulmane à Jérusalem-Est.

Mais vendredi, les choses ont mal tourné. Après les prières, alors qu'une grande partie de la foule s'était déjà dispersée, plusieurs centaines de jeunes manifestants se sont regroupés en cortège. Ils ont brandi des drapeaux palestiniens, déchiré des drapeaux israéliens et se sont mis à bombarder les policiers de

Une véritable pluie de projectiles a également atteint le toit du bâti-ment sur lequel prennent place, chaque vendredi, les journalistes qui

ment blessé au visage. La police est alors intervenue en faisant grand usage de gaz lacrymogènes, et de balles en caoutchouc mais sans pénétrer dans les mosquées. Le bilan officiel publié par les autorités israé-liennes fait état de onze blessés, trois Palestiniens cinq policiers et trois Israéliens qui priaient au Mur des lamentations.

#### **Militants** islamistes

Pendant les incidents qui ont duré une heure environ, les manifestants palestiniens ont en effet lancé des pierres qui ont atteint le Mur situé sous l'esplanade des mosquées. Les fidèles ont dû s'abriter pour échapper à ces projectiles, et l'esplanade du Mur était jonchée de pierres.

Ces événements out proyoqué une très vive réaction du maire de Jérusalem, M. Teddy Kollek: - Les temps sont révolus a-t-il dit, où les juifs ne pouvaient pas prier au mur occidental. Nous ferons tout pour assurer la liberté de culte et de prière sur le Mont du Temple. » La police, elle, met essentiellement en cause les Palestiniens de Cisjordanie et de Gaza. Après les affrontements, elle a arrêté trente-sept manifestants, la plupart originaires des territoires. Parmi eux, il y aurait plusieurs militants du mouvemen islamiste Hamas de Gaza. Et le chef de la police de Jérusalem a laissé entendre que, comme cela avait déjà été le cas par le passé, les Palesti-niens de Cisjordanie et de Gaza ne seraient plus autorisés à l'avenir à se rendre le vendredi à Jérusalem pour assistent à la sortie de la mosquée El assister aux prières à la mosquée d'Al Aqsa. — (Intérim.)

# **Amériques**

# L'exode des cerveaux argentins

(Suite de la première page.) L'incertitude économique de ces dernières semaines, pendant lesquelles le dollar libre a plus que doublé sa valeur par rapport à l'austral, ne va certainement pas arranger les choses. Or, selon M. Milstein, ce qui empêche les jeunes intellectuels de revenir au

pays, c'est précisément cette insécurité économique qui les fait douter des possibilités qu'ils ont de pouvoir vraiment travailler ici. « La perte des cerveaux est incal-culable, estime M. Milstein. Vou-loir la chiffrer ce serait comme tenter de mesurer la différence entre l'Argentine et l'Australie. Quand j'étais petit, l'Argentine, l'Australie et le Canada étaient plus ou moins au même niveau technologique et économique. Regardez où nous en sommes aujourd'hui.»

Certains intellectuels ont trouvé le moyen de collaborer avec lear pays d'origine sans perdre leur poste à l'étranger, comme le docteur Norma Sanchez, physi-cienne au Centre national de recherche scientifique de France, qui revient régulièrement depuis quelques années pour donner des conférences ou diriger des tra-vaux de recherche. Elle a quitté tous les jours à 11 heures.

l'Argentine en 1976 - parce que les personnes les plus capables de l'observatoire de La Plata où je travaillais alors avaient été déclarées non indispensables. A l'observatoire de Paris-Meudon on m'a donné du travail ». Sans rancune aujourd'hui elle pense qu'il faut changer cette idée qu'ont les jeunes que pour triom-pher il faut s'en aller. « Il faut absolument trouver des solutions pour que ceux qui sont restés en Argentine ne partent pas. >

#### Frénésie Mais la frénésie de l'émigration

touche tous les secteurs depuis plusieurs années et particulièrement en cette période pré-électorale. Face à une possible victoire péroniste aux présidentielles du mois de mai, nombreux sont ceux qui annoncent d'ores et déjà, leur intention de fuir le pays. «Si gana patilla, me voy» (1). «Si Menem gagne, je m'en vais.», entend-on répéter et les ambassades sont prises d'assaut. Elles reçoivent tant de demandes d'émigration que celle d'Australie, submergée, a opté pour don-ner des explications de groupe

COUS FIES ATTIFE PAR CE QUE SORT DE L'ORDINAIRE] \_\_DEVENEZ

Notre cabinet spécialisé dans la sélection de personnel pratique environ 2000 analyses graphologiques par an. Vous pouvez suivre une formation par correspondance très individuelle. Informations gratuites à. MSI, LM

Graphologue MSI

Ceux qui ont la chance d'avoir des ancêtres italiens sont sauvés. Il leur suffit de recupérer leur nationalité d'origine, ce qui ne leur coûte qu'une démarche administrative, pour avoir le droit d'émigrer. Mais ils sont si nombreux à remplir cette condition (sept millions) que l'ambassade a limité les jours d'ouverture au public. Les files d'attente ces jours-là sont phénoménales. Malgré l'organisation scientifique des « quenes » avec des numéros d'ordre et des systèmes de relève par les membres des familles, chaque candidat doit au moins attendre une journée entière pour obtemir le précieux papier.

Le Japon aussi ouvre ses portes, mais pour d'autres raisons. Conséquence du fulgurant développement économique du pays, il est des travaux que les Japonais se refusent à effectuer, certains services par exemple. Le gouvernement a donc lancé une campagne destinée aux Japonais vivant à l'étranger et à leurs descendants. Il s'agit de contrats d'un ou deux ans qui leur garantissent le gîte et le couvert, ainsi qu'une économie nette de 1 000 dollars par mois.

A Buenos-Aires, nombreux sont les teinturiers (profession typiquement nippone en Argentine) qui abandonnent femme et enfants, en leur confiant tout de même la garde du commerce, et qui économisent ainsi en un an ce qui leur demanderait des lustres de travail ici.

d'attribution de visas « de durée illimitée », au moyen d'un tirage au sort entre toutes les lettres envoyées par les postulants de cent soixante-deux pays (voir encadré). Depuis l'annonce de cette décision, l'ambassade de Buenos-Aires est assiégée tous le jours par quelque trois cents can-

« Etant donné la situation que nous vivons, je ne vois pas comment il pourrait en être autrement, déclare Graciela, une étudiante de dix-neuf ans. Quand tu crois que le fond a été touché, tu te rends compte qu'il y avait encore pire. Et il ne s'agit pas seulement d'un changement politique, c'est les gens qu'il faudrait

CATHERINE DERIVERY.

(1) Carlos Menem, candidat de l'opposition péroniste à l'élection prési-dentielle du 14 mai prochain est sur-nommé Patilla (rouflaquette), en réfé-rence aux larges favoris qui ornent son

 CANADA : prise d'otages en faveur des chrétiens du Liban. — L'auteur du détournement d'un auto-car américain et de la prise en otages de ses passagers, qui sont restés six heures face au Parlement d'Ottawa avant d'être libérés, a agi pour attirer l'attention sur la situation des chré-tiens du Liban, a indiqué, samedi 8 avril, la gendarmerie royale du Canada. Charles Yacoub, âgé de trente six ans, est d'origine libana Le département d'Etat amériet a déclaré habiter à Montréal cain a mis en place un programme depuis 1976. – (AFP.)

#### L'Afrique du Sud affirme que le plan de paix est suspendu « de facto »

L'Afrique du Sud a fait savoir, vendredi 7 avril, qu'elle était prête à envoyer des renforts en Namibie pour arrêter les incursions des rebelles de la SWAPO dans le nord du pays. C'est le ministre sudafricain des affaires étrangères.

M. Pik - Botha, qui a lui-même prévenu le secrétaire général des Nations unies. M. Javier Perez de Cuellar, de la décision de Pretoria d'envoyer un contingent supplémentaire de cuellar de la décision de la décision de pretoria d'envoyer un contingent supplémentaire de cuellar de la décision de la déc mentaire de soldats dans la région des combats. Une des principales raisons de ce renforcement, selon M. Botha, est la menace croissante que constituent les maquisards de la SWAPO à l'égard des fermiers

Reprenant les propos de M. Botha, M. Louis Pienaar, l'administrateur de la Namibie nommé par l'Afrique du Sud, a affirmé que le plan d'indépendance des Nations unies était suspendu de facto. Le calendrier qui prévoyait notamment des élections en novembre pourrait même être modifié, a assuré M. Pienasse d'actions en novembre pourrait même être modifié, a assuré M. Pienasse d'actions en novembre pourrait même être modifié, a assuré M. Pienasse d'actions en novembre pourrait même etre modifié, a assuré M. Pienasse d'actions en novembre pourrait même etre modifié, a assuré M. Pienasse d'actions en novembre pour l'action de l'action de la company de la comp naar. - Il est impossible d'envisager de telles élections dans les circonstances actuelles », a-t-il dit.

Vendredi, pour le septième jour consecutif, de violents combats ont opposé des rebelles de la SWAPO à des soldats des forces de sécurité. Au moins deux cent soixante et un maquisards et vingt-huit soldats ont été tués depuis le début des affronte-

#### Plein appui à M. de Cuellar

Le Conseil de sécurité de l'ONU a apporté, vendredi soir 7 avril, son - plein appui - à M. Perez de Cuellar, dans son plan visant à rétablir d'urgence le cessez-le-feu. Les quinze membres du Conseil ont estimé que « l'actuelle situation en Namible continue de susciter de profondes préoccupations et néces-site des mesures urgentes afin de rieures. – (AFP, AP.)

parvenir à un cessez-le-feu et une normalisation [de la situation] ».

· Les membres du Conseil de securité, ajoute la déclaration lue par le président, l'ambassadeur soviétique Alexandre Belonogov, soutiennent totalement les efforts du secrétaire général à cet égard. -Le Conseil se déclare également - déterminé à tout faire pour que le plan des Nations unies pour la Namibie puisse totalement s'appliquer et pour accélérer dans cette perspective le déploiement de la composante militaire du GANUPT (force de l'ONU) dans le terri-

Cette réunion précède de quelques heures celle que tiendront, à Windhoek, les membres de la commission de contrôle des accords de paix conclus en décembre dernier entre l'Angola, l'Afrique du Sud et l'ancien secrétaire d'Etat adjoint aux affaires africaines, et l'Union soviétique auront. à cette réunion, un statut d'observateur.

Selon des sources informées, l'ONU prévoit de rétablir le cessezle-feu en accélérant le déploiement des forces de l'ONU, vers lesquelles les guérilleros de la SWAPO se dirigeaient pour être regroupés et désarmés, les forces sud-africaines regagnant alors leurs cantonne

L'URSS qui a lancé un appel au cessez-lo-feu immédiat a proposé de transporter par air le bataillon des « casques bleus » kényans, fort de huit cent cinquante hommes. De son côté, Mgr Desmond Tutu, prix Nobel de la paix, a déclaré au cours d'une conférence de presse que la violence doit cesser afin que les Namibiens « puissent choisir le gouvernement qu'ils souhaitent, dans des élections libres et justes, sans influence ni intimidation exté-

## **Asie**

JAPON: le scandale Recruit

#### L'opposition réclame la démission de M. Takeshita

TOKYO de notre correspondant

à Kvoto, vendredi 7 avril, ont demandé la démission immédiate du premier ministre Takeshita et la dissolution de l'Assemblée nationale. M™ Takako Doi, présidente du Parti socialiste, premier parti d'opposition, et ses homologues du Komeito (parti bouddhiste), du Parti social démocrate et de la petite formation Shaminren (Union sociale-démocrate) ont décidé la création d'un « comité de liaison » réunissant des dirigeants syndicaux, des intellectuels et des représentants destiné à constituer le cadre d'un rassemblement des forces d'opposition. M≕ Doi a déclaré que le Japon était arrivé à « un moment histori-

que > de sa vie politique. Le premier ministre Takeshita est dans une position de plus en plus délicate : les révélations, publiées vendredi soir par la presse, sur de nouvelles donations que lui aurait faites Recruit (la société qui est au centre d'un scandale politico-boursier de plus en plus dévastateur pour la majorité libérale-démocrate) n'ont fait qu'accroître les pressions

• CORÉE DU SUD : un étudiant s'immole par le feu. - Un étudian st décédé, le samedi 8 avril, à l'hôpital, après s'être arrosé d'essence et y avoir mis le feu, la veille, à l'université de Sécul, en dénonçant « la dictature » et ∡ l'impérialisme américain », a indiqué la police. - (Reuter.)

• SRI-LANKA : vingt-huit soldats indiens tués. - Deux attaques menées par des groupes séparatistes ont fait vingt-huit morts parmi les soldats indiens et onze autres tués, jeudi 6 avril, dans le nord de l'île. Des nationalistes cinghalais ont par ailleurs fait exploser deux mines, vendredi, dans le sud du pays, tuant dix policiers et un civil. - (AFP.)

CHINE : appel en faveur du dissident Wei Jingsheng. – A l'iniative de la Lique des droits de l'homme, plus de trois cents person nalités françaises se sont jointes aux dix-huit Prix Nobel qui ont demandé, fin mars, la libération du dissider Wei Jingsheng, à l'occasion du discienne anniversaire de son arresta-

tion. - (Le Monde du 30 mars.) AFGHANISTAN : Moscou et Kaboul condamnent la nomination d'un envoyé américain. - Le gouvernement afghan a qualifié, vendredi 7 avril, de *∢ provocation* » la décision de M. George Bush

Cuba. Les Etats-Unis qui seront représentés par M. Chester Crucker,

pour qu'il démissionne. M. Take-shita aurait reçu 25 millions de yens

en fonds politiques en 1986 : ce qui porte à 100 millions le total connu à

1986 et 1987 au premier ministre

par Recruit. Deux autres verse-ments, respectivement de 20 mil-

lions et de 30 millions de yens,

avaient été révélés ces derniers iours

auxquels s'ajoutent les 24 millions

encaissés à titre de bénéfices grâce

aux tractations sur la vente des actions Recruit-Cosmos.

démocrate s'est formé un groupe

d'une quarantaine de jeunes parle

mentaires (dont certains appartien

nent à son aile droite) demandant la

démission des hommes politiques de

la majorité mêlés au scandale. Le

premier ministre a annoncé qu'il ferait une déclaration lundi devant

la Diète sur ses liens avec le groupe

Au cours de leur réunion de

Kyoto, les partis d'opposition ont réaffirmé leur détermination de blo-

quer le vote du budget 1989 tant

que l'ancien premier ministre Naka-

sone, qui apparaît comme une figure

clé dans le scandale Recruit, ne

serait pas venu s'expliquer devant les parlementaires.

d'envoyer un représentant auprès de

la résistance (le Monde du 8 avril),

tandis qu'à Moscou, un porte-parole

du ministère soviétique des affaires

étrangères, a déclaré qu'il s'agissait

VIETNAM : l'archevêque

Nguyen Van Thuan reçu par le

page. - Jean-Paul II a recu. ven-

dredi 7 avril, Mgr François-Xevier

Nguyen Van Thuan, archevêque

coadjuteur de Ho-Chi-Minh-ville, libéré en novembre dernier par les

autorités vietnamiennes, après treize

ans de détention sans procès. « Il

semble qu'il lui sera permis de rentrer

au Vietnam », le gouvernement de

Hanoï lui ayant accordé l'autorisation

de quitter le pays « dans le cadre de

la nouvelle politique d'ouverture », a

dans une explosion. - M. Cheng Nan-Jung, propriétaire d'un hebdo-

madaire qui soutient le Parti progres-

siste démocratique (opposition) est

mort, vendredi 7 avril, dans l'explo-

sion de bombes incendiaires, à son

domicile, alors que deux cents poli-

ciers tentaient de l'arrêter. Selon la police, M. Cheng a lui-même fait

exploser les bombes, version contes-

les amis de la victime. -

TAIWAN : un opposant tué

affirmé Radio-Vatican. - (AFP.)

tude inamicale ». – (AFP.)

PHILIPPE PONS.

Au sein du Parti libéral-

passage, le tabouret où s'était assis le voyageur musulman - (1).

africain - acceptant francophonie et laïcité, soutenant le très catholique Léopold Sédar Senghor puis écrits de jeunesse critiquant l'- obstrain de se brouiller dans un pays où. pourtant, rares sont les musulmans non affiliés à une de ces confréries longtemps présentées comme « la meilleure garantie contre l'inté-

#### Le calife tidjane

Le code de la famille de 1972 rebaptisé par moquerie « code de la femme • est de plus en plus ouvertement contesté et aussi violé. La télévision nationale avait dû interdire, en 1983, un débat au cours duquel un célèbre cardiologue dakarois, le docteur Daouda Diouf, décrivait la lascité • comme la liberté de se prostituer, de se suicider, d'avorter, de se droguer, d'être homosexuel,. etc. Mais depuis lors le médecin et beaucoup d'autres Sénégalais tiennent ce discours dans des journaux

ou des mosquées. En 1985, ce fut l'annulation d'une visite du pape Jean-Paul II (récupérée alors par le roi du Maroc), El Hadj Abdoulaziz, calife général de la confrérie tidjane (créditée de quelque deux millions de cotisants) ayant menacé d'aller se coucher avec des milliers de ses fidèles sur le terrain d'atterrissage (2). Plus récemment, le même dignitaire, toujours sur la brèche malgré son âge (il est né en 1904), a obtenu la fermeture de l'unique chapelle construite par les catholiques vivant dans sa *« ville sainte »* de Tivaoune.

90 kilomètres au nord-est de Dakar. Au sein de l'opposition politique légale, de l'ancien chef du gouvernement Mamadou Dia au rival libéral du président Diouf, Me Abdoulaye Wade, c'est désormais à qui rappellera qu'- il accomplit ses cinq prières quotidiennes -, ce dernier n'hésitant pas à prédire que - l'ave-nir appartient sans doute à celui qui interprétera le mieux la religion ».

Pas une seule des nombreuses niblications dakaroises, même les fueilles satiriques, n'a osé critiquer l'interdiction, par le gouvernement, du livre de Salman Rushdie ni l'adhésion du calife tidjane à la farwa (avis) de l'imam Khomeiny sant la mort pour l'auteur des Versets sataniques.

M. Abdou Diouf marche sur des

## L'islam en fièvre (VI)

# SAHEL: tentations intégristes

DAKAR De notre envoyé spécial

A 180 kilomètres à l'est de Dakar, avant Touba, la brousse se peuple soudain de hautes structures en béton : « Là. avec son minaret entouré des pavillons des facultés. c'est notre future université islamique, prévue pour deux mille inscrits - , explique fièrement un jeune talibé (de l'arabe taleb. «étudiant »), c'est-à-dire un adepte de la confrérie mouride, dont Touba est le siège (il existe au moins cinq grandes confréries musulmanes sun-nites au Sénégal, au premier rang desquelles la tidjane et la mouride).

Dans Touba même, va bon train, avec l'aide du Maroc, l'extension de la grande mosquée, érigée à partir de 1927 et qui se flattait déjà, avant la décolonisation, d'etre « le plus vaste sanctuaire d'Afrique-Occidentale française :

Les cinq minarets, dont l'un, haut de près de 100 mètres, représentent de près de 100 mètres, représentent à la fois les cinq invocations quotidiennes et les cinq piliers de l'islam :
profession de foi, prière, jeune de
Ramadan, aumône annuelle, pèlerinage à La Mecque. Toutefois, la
doctrine mouride laisse entendre
qu'- un pèlerinage bien fait à Touba
vaut celui de La Mecque ». Peutêtre est-ce pour cela que la petite
ville constitue depuis quelque
temps, au sein de l'Etat laïc du
Sénégal, » une enclave où sont pro-Sénégal, « une enclave où sont pro-hibés l'alcool, les cigarettes et le

Le chef actuel des mourides, le calife général Abdou Lahat - patriarche régnant benoîtement depuis vingt ans sur plus d'un million de fidèles qui cotise à une confrérie fondée par son père, le cheikh mystique noir Ahmadou Bamba (1850-1927), — symbolisait jusqu'à récemment cet islam sénégalais, paisiblement répandu à la faveur de la pax gallica dans une contrée où, vers 1930, certains villages « brûlaient encore, après son

Brillera-t-on un jour la chaise du visiteur « infidèle »? La question vaut la peine d'être posée, et elle est déjà posée à Dakar par des francs-maçons ou de simples laïcistes dont les idées sont pourfendues sans relâche dans les organes islamistes locaux par des chrétiens à qui on a fait sentir qu'ils sont ultraminori-taires (environ 5% des sept millions de Sénégalais).

L'image d'un islam avant tout pardonnant - à son successeur, le musulman tidiane Abdou Diouf, ses curantisme - confrérique – est en grisme ..

Si les mourides hésitent encore à s'y résoudre, les tidjanes, ayant senti le vent tourner, essaient déjà de jouer à la fois sur le plan gouvernemental ( · l'Etat nous protège ! -) et sur la tendance islamiste / « le Sénégal est musulman ! »), afin de ne pas être doublés sur ce dernier point par les nombreuses associations culturelles non confrériques, volontiers maximalistes formées par des arabisants, de retour d'études au Maghreb, en Egypte, en Arabie

Ce pays, souvent par des canaux privés, donc difficilement chiffra-bles, ou à travers la Ligue islamique mondiale, apporte une aide signifi-cative à ces associations ou à des personnes de leur mouvance pour l'ouverture de lieux de prière, d'« écoles arabes », de points d'eau, de magasins, de bureaux, etc. Le phénomène est encore plus évident dans le Mali voisin, où les confréries étant moins bien implantées, l'influence saoudienne a amené bon nombre de citoyens (on parle de plusieurs centaines de milliers sur 8 millions d'habitants) à la doctrine sunnite wahabite qui est celle du régime saoudien et qui n'a rien perdu de sa vigueur intégriste depuis sa naissance en Arabie au dix-huitième siècle.

Si, au Sénégal, les différents éta-blissements d'obédience islamique ne scolarisent encore que moins de 10 % des quelque 700 000 écoliers et lycéens, au Mali, selon un rapport rédigé pour le gouvernement par des experts musulmans, il existait en 1983 dans le pays près de 2 000 écoles coraniques et medersas (3) groupant 128 000 élèves. La conclusion du rapport était que - l'administration [devait] intégrer immédiatement ces etablissements dispensant un enseignement moyenâgeux ».

L'Etat, qui se proclame la que, n'est pas intervenu et anjourd'hui

de démocratie parlementaire du régime sénégalais, et l'autre sur les mmanditent aussi et devraient, en 1991, au sommet de Dakar, l'élire président de la Conférence islamique mondiale. En février, il avait accepté d'inau-

gurer dans la capitale un colloque international sur la jeunesse musul-mane (deux mille délégués de vingttrois nations) organisé par l'Associa-tion des moustarchidines (les -éclaireurs »), créée en 1984 par un petit-neveu du calife tidjane.

Accueilli par des milliers de jeunes gens des deux sexes tous vêtus de blanc, le chef de l'Etat a vu son allusion - en français - à la laicité tomber dans un silence glacial, tandis que l'enthousiasme aliait se déchaîner en faveur des orateurs demandant - en arabe - « l'éduca-

tion religieuse dans les écoles publi-

ques - ou . le retour de la loi isla-

Aussi M. Diouf était-il représenté

que par un fonctionnaire lors du ras-

semblement groupant en mars à la grande mosquée de Dakar, en pré-sence du calife tidjane, plusieurs milliers de musulmans venus

conspuer le nom « maudit et infame » de Rushdie et réclamer l'interdiction, au Sénégal, de titres

français comme le Figaro, l'Express

ou l'Evénement du jeudi ayant publié des extraits des Versets sata-

tants, 4679000 musulmans

5 862 000 habitants, 5041 000 musulmans (86 %).

la principale communauté

musulmane est celle du Nigeria :

environ 40 millions sur une

population totale de 87 mil-

(Chiffres de 1984.)

- En Afrique de l'Ouest,

– Sénégal

(68%).

Mali : 6881000 hab

fonds occidentaux, attentifs à l'idéal environ 35 % des 380 000 enfants de démocratie parlementaire du maliens scolarisés le seraient dans le système arabo-islamique. El Hadi Omar Ly, ancien administrateur de la France d'outre-mer, et président de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam (AMUPI), se félicite de - la croissance explosive des medersas - et du fait qu'- on ne puisse plus trou-ver aujourd'hui d'animistes au Mali - - cette dernière affirmation étant au reste contredite par tous les

#### Commercants wahabites

L'AMUPI avait été créée en 1980, à l'inspiration du gouvernement, pour - servir de rempart contre l'integrisme -, mais les néo-wahabites occupent aujourd'hui 8 des 20 sièges du conseil de l'associa-

tion. Les deux tiers du commerce

intérieur malien sont maintenant, de

l'aveu d'un ministre, aux mains des

néo-wahabites. Comme au Tchad,

l'arabe est en passe de devenir, au

Mali, la langue du secteur commer-cial, le seut à fournir des

emplois tandis que l'administration

francophone n'en crée plus et paie mal ses fonctionnaires.

modéré exprime son amertume : . A quoi bon apprendre le français a

mes enfants si c'est pour qu'ils trou-vent le chômage au bout de l'effort? L'arabe est la langue qui

un nombre grandissant de Maliens, elle signifie aussi frais scolaires

gratuits, bourses d'études nom-

breuses, métier après le diplôme d'arabe. Les pays comme le Maroc,

l'Arabie saoudite, les Emirats, l'Egypte, la Libye, l'Irak ont réalisé

ici, au profit de leur langue, ce que

la France n'a pas fait en cent ans. Une université islamique ouvrira,

comme au Niger, alors que l'univer-

sité francophone sera encore un vœu

Ville naguère avant tout négro-

africaine, Bamako a pris en dix ans un sérieux coup d'islam. Le nombre

des lieux de prière y est passé d'une quarantaine en 1960 à 350 de nos

jours, ce qui peut toutefois paraître

normal pour près de 800 000 fidèles.

Le complexe islamique flambant

neuf du quartier populaire de Ham-

dallaye, offert par Abou-Dhabi et par Tripoli, est bien tentant pour la

fraîchement arrosés. Mais, dans la capitale même, le centre culturel

libyen, stratégiquement installé der-

rière la cathédrale, fait toujours

Coran, aphorismes du colonel

Kadhafi, Leibniz, grammaire fran-

Si criblés de dettes, les gouverne

ments du Sahel ne peuvent guère

d'institutions islamiques par des fonds étrangers, hors de tout

contrôle de simples citoyens, eux,

s'interrogent, tels les journalistes, au

demeurant musulmans, de la revue

culturelle indépendante Jamana (4)

qui paraît en français à Bamako:

Notre enquête sur le financement

des mosquées a été qualifiée de sub-

terfuge des autorités pour percer un mystère. Or c'est bien un sujet

tabou, car certains milieux

d'affaires [maliens] se sont spécia-lisés en devenant l'antenne de diffu-

sion d'une politique de pénétration islamique inaugurée par les pays

arabes à la faveur du boom pétro-

La baisse des cours du naphte a

certes réduit les flux financiers

arabes vers le Sahel, mais la pré-

sence saoudienne continue de s'y

affirmer : selon les tidjanes senéga-

lais, la nouvelle grande mosquée de

Tivaouane - rendra jaloux les mou-

rides de Touba -, grâce aux fonds

saoudiens et également marocains. Ryad a encore financé le tribunal

· islamique - de Cayes, au Mali, où la justice reste pourtant théorique-

ment laïque, et s'apprête à en faire antant pour le vaste centre culturel devant marquer, à Tomboucton, le

quinzième centenaire de l'islam, etc.

soulever la question du financen

caise, etc.)

recette, malgré ses livres écornés

unesse avec ses terrains de sport

permet d'entrer au ciel, mais,

Un jeune cadre musulman

observateurs.

L'influence wahabite n'est pas on muence wenable in set pas forcément irrésistable en l'a bien vu en Mauritanie, où l'Etat, quoique islamique, a renonce aux ablations publiques de la main des voicurs.

- Ce chatiment, convenait un ministre mauritanien, ne peut d'ailleurs être applique que dans une situation de justice sociale parfuite où le voleur n'a pas de circonstances atténuantes. Pour ne pas trop braquer ses commanditaires saoudiens. Nouakchott a ensuite proscrit l'alcool...

On ne jurerait pas qu'il n's a pas eu le même désir de plaire à Ryad dans la récente décision de Bamako de faire brûler, dans la province de Sikasso, 800 exemplaires d'un ouvrage édité sur place. les Voies du mersonge, écrit en bambara par deux missionnaires protestants américains pour critiquer l'islam mais aussi le catholicisme et le féti-

Un prêtre du Tchad estime que. - chez les catholiques, ce n'est plus le temps des missions mais plutôt celui de la démission - Carrement optimiste est, en revanche, le cheikh Ahmed Niasse, jeune prédicateur musulman sénégalais, naguère sur-nommé - l'ayatollah de Kaolak -. et qui s'est assagi en instai!ant près de Dakar, avec le concours d'une dizaine de nations musulmanes, au premier rang desquelles la Turquie, un Institut islamique d'agriculture : - La chance de l'Islam, aujourd'hui en Afrique et ailieurs, c'est qu'il a un projet mondial. L'Europe, de par sa tolérance même, ne peut pas se fermer à ce projet. Le Sénégal, avec son sens du dialogue, est particulièrement blen placé pour jouer un rôle original de pionnier dans la marche actuelle de l'islam.

#### Autodafé au Mali

Pour illustrer ses propos, le prédicateur-agronome énonce une position inédite dans l'affaire Rushdie: - J'ai lu les Versets sataniques, je n'y ai pas reconnu du tout lu figure parfaite du Prophète, et ceux des musulmans qui ont cru la reconnaître dans le personnage vil inventé par le romancier doivent faire pénitence pour que Dieu leur pardonne une bevue qui en dit peut-être long sur leur subconscient (...) ». Il fai-lait y penser. L'ijithad – etfort d'interprétation des textes musulmans - renaîtra-t-il en Afrique noire?

17947

Le poids de la spécificité africaine, l'attachement à la laïcité politique d'une partie des élites musul-manes. l'influence sociale des femmes (au Mali, certaines refusent l'enfermement wahabite), peuvent contrecarrer le phénomène islamiste au sud du Sahara. Quant à la France, il est clair que politiquement et culturellement, elle va devoir tenir compte de plus en plus d'une présence arabo-islamique en Afrique, d'autant plus délicate à appréhender que, le plus souvent elle est le fait de puissances en principe alliées de l'Occident, comme l'Arabie saoudite

JEAN-PIERRE PÉRONCEL-HUGOZ.

(1) Vincent-Mansour Monteil : l'Islam noir, une religion à la conquête de l'Afrique », coll. « Esprit », Seuil, réedition mise à jour de 1980. (2) Moriba Magassouba

(2) Moriba Magassouba (journaliste sénégalo-guinéen né en 1950) :

L'Islam au Sénégal : demain les mollahs? », Khartala, 1985 (le Monde du 25 jauvier 1986). (3) Etablissement d'enseignement

man à base religieuse. (4) B.P. 2043, Bamako, Mali.

Prochain article

#### L'islam du sous-continent indien

Dans la série « L'islam en fièvre ». - Dans la serie « L'aiam en fièvre »,

e Monde a publié : « L - Allah coutre
Satan » (4 avril) ; « II. - Ezypte, Sondan, Arabie saoudite, Bahrein »
(5 avril) ; « III. - Irak, Syrie, Oman »
(6 avril) ; « IV. - Israël et les territoires
occupés » (7 avril) ; « V. - Maghreb : de
la claudestinité au légalisme » (8 avril).

• BENIN : manifestation de lycéens à Porto-Novo. - Des heurts entre lycéens et forces de l'ordre se sont produits, jeudi 6 avril, à Porto-Novo, faisant plusieurs

 SOUDAN : discussions entre le gouvernement et les rebelles. — Des discussions « sérieuses » devaient s'ouvrir, samedi 8 avril, à Addis-Abeba entre des représentants du gouvernement soudanais et les rebelles sudistes de l'Armée popu-laire de libération du Soudan (SPLA), laire de liberation du Soudan (SFLA), a-t-on appris vendredi dans la capi-tale éthiopienne. Une délégation offi-cielle soudanaise, composée de trois membres, est déjà sur place, a déclaré un de ses membres. M. Tai-sier Mohammed Ahmed Ali, qui a précisé qu'une rencontre préliminaire avait eu lieu jeudi. — (AFP.)



# **Politique**

#### - La situation en Corse

## Le « protocole d'accord » proposé par les préfets relance la négociation

Les négociations entre les délégués syn-dicaux et les préfets de Corse-du-Sud et de Haute-Corse devaient reprendre, samedi matin 8 avril, à la préfecture de Bastia, sur la base du protocole d'accord soumis, la veille, aux représentants syndicaux de l'ile par le gouvernement.

Ce protocole représente, a indiqué, ven-dredi soir, M. Jean-Claude Vespérini, syndicaliste de Force ouvrière, « une légère avancée, pour les syndicats, dans les négociations, mais il faudra toutefois l'ames de nombreuses fois pour qu'il devienne acceptables ».

BASTIA de notre envoyée spéciale

Le long de la grille, des CRS tout pâles qui arrivent de Lille. Ils protègent les barreaux de fer de l'extérieur, mais les percussionnistes, en ce deuxième jour de conclave à la préfecture de Bastia, ne tenteront que quelques gammes avec leurs

Dans les jardins de la préfecture, des syndicalistes assis sous un palmier. L'intersyndicale des fonctionnaires de Corse est un peu fatiguée par une nuit passée dans les fau-teuils de la salie de réunion du rezde-chaussée, et quelques coups de poing échangés avec les policiers. La base arrière vient de faire passer des sacs de couchage au-dessus de la grille pour une deuxième nuit, moins inconfortable.

Dehors, dedans, on attend. Personne, ni les préfets, qui négocient au nom du gouvernement, ni les syndicalistes, qui représentent une dizaine de milliers de fonctionnaires en grève, ne veulent prendre l'initiative de la rupture. Les premiers n'acceptent pas le principe d'une prime de transport variable selon la différence de prix entre la Corse et

Les nationalistes corses

continuent de diffuser les dos-

siers qu'ils out photocopiés au

début de la semaine, en occu-pant, à Bastia, la chambre régio-

nale des comptes. Le premier dossier rendu public porte sur un

détournement de fonds publics qui serait reproché à l'Assem-

lée régionale. Celle-ci a

contesté la réalité et l'ampleur

de ces accusations (le Monde du

7 avril). Au-delà de ce seul cas.

c'est tout le problème du fonc-

tionnement quotidien de l'île que

L'un des arguments mis en avant

dans le communiqué publié par la présidence de la région, est que le

scul problème soulevé par la cham-

bre régionale des comptes « est

d'ordre juridique en raison de

l'absence de textes réglementaires ».

« Un système

pozrri!»

De sait, les textes qui régissent le statut général de la sonction publique prévoient qu'e il appartient à l'Etat de désinir le régime indemnitaire de la sonction publique, une réalité que les sonctionnaires travaillant en Corre congaissent bien

lant en Corse connaissent bien

depuis sept semaines... Une réalité qui n'autorise donc pas la région à

verser des primes ou compléments

de rémunérations, sauf à être quali-

siès de · dépenses irrégulières . . ce

qui semble être le cas. Mais il est

vrai qu'en Corse et hors de Corse,

d'autres collectivités territoriales ont

recours à des « associations relais »

pour payer à leurs agents des primes

Les nationalistes, de leur côté,

affirment ne pas vouloir se lancer

dans une - chasse aux sorcières -

veulent poser les nationalistes.

de notre correspondant

BASTIA

An terme d'un entretien avec M. Jean-Pierre Soisson, ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, sur la question des licenciements économiques, vendredi après-midi à Paris, M. Marc Blondel, secrétaire général de FO, a. pour sa part, affirmé que «le gouvernement devait faire encore un effort » dans la négociation qui s'est engagée à Bastia.

Se déclarant « inquiet de la tournure que prend le mouvement en prenant un caractère politique », ce qui risque de faire le jeu des « séparatistes », M. Blondel a indiqué que, « il ferait tout pour qu'il n'y ait

principes.

Une subtilité

En préambule, le texte de ce pro-

tocole d'accord parle avec délica-tesse de la Corse, qui est une île, de

sa spécificité et des ses problèmes

particuliers de transports et de prix. Tous les mots, selon la préfecture,

sont pesés. L'indemnité de trans-

port, que M. Michel Durafour a pro-

posée aux syndicats la semaine der-

nière, est rebaptisée • indemnité

compensatrice de transport ». La

prime reste forfaitaire, mais le gou-

vernement suggère une réévaluation

dans les douze mois en fonction de

trois critères, notamment - l'évolu-

tion des prix à la consommation »

et « l'évolution comparée du coût de

la vie entre la Corse et le conti-

pas rapture ». « Un accord sérieux est, selon lui, possible » et « il serait intelligent, a-t-il ajouté, de conclure anjourd'hui ou demain afin d'éviter que les choses n'empi-

De son côté, M. Louis Viannet, numéro deux de la CGT, qui participait également à la table ronde autour de M. Soisson, a affirmé que « le gouvernement est en train de prendre les travailleurs corses en otages ». « Je n'ai aucune raison, a-t-il ajouté, d'être optimiste [sur l'issue des négociations] puisque les deux préfets campent, d'une façon hargneuse presque, sur les positions du gouvernement, refusant toute perspective de déblocage de la situation. »

> une subtilité : l'indexation de « l'évolution à donner au montant » de l'indemnité.

Il fallait en fait contourner le bloc de l'intersyndicale. Depuis le début des discussions, jeudi, la CGT, qui réclamait au départ une prime d'insularité de 1 000 F, avait réussi ce qu'un syndicaliste appelle - un joli coup » en venant sur les posi-tions de la CFDT, favorable à une indemnité compensatrice de vie chère et évolutive en fonction des différences de prix. Le protocole porposé par Matignon va donc dans e sens souhaité par la CFDT. Vendredi soir, les syndicats réfléchis-saient, possient des questions au préfet, pesaient les mots avant de

reprendre les discussions samedi. Les négociations n'avaient pas été rompues. Les grilles n'avaient pas été martyrisées. Aucune grenade lacrymogène n'avait été lancée. La voiture sono de la CGT annonçait cependant que le match « corpo » de samedi à Furiani, entre la police bastiaise et la direction de l'équinement, était ajourné à la demande du commissaire, · certains joueurs étant indisponibles ». Retenus, samedi après-midi, devant les grilles

**CORINE LESNES.** 

le continent. Les seconds ne venient comme des grévistes de la faim s'insrien entendre d'autre. On ne les fera tallent en dernier recours pathétique sortir de la préfecture que par la force, et les autorités n'ignorent pas devant un ministère. Vers 18 heures, Matignon finit par bouger. Une télé-copie arrive à la préfecture de Bas-tia. Pas de chiffres (les syndicalistes qu'il serait désastreux de l'employer. Les préfets Jean-Gilbert Marzin ne veulent pas encore en discuter), mais une déclaration d'intention, des

et Bernard Boucault ont suspendu la séance depuis plusieurs heures. C'est l'impasse: - Soit on débloque en débloquant, soit on débloque en bloquant . résume un militant Dans la rue, quelques centaines de personnes, syndicalistes, grévistes, passants, qui réécrivent l'histoire. Le gouvernement a tous les toris et tous les devoirs. • Il faut tout bloquer, il faut que tout le monde souffre. Même le ministre en tiendra

compte. » Une jeune semme a écrit au président de la République. « La Corse est comme l'île aux lépreux. On se fout de nous. On attend. On est triste comme si on était en deuil. Mais elle a déchiré la lettre. A quelques centaines de mètres, le comité corse de lutte d'Edmond Siméoni occupe deux banques :

Nous n'adméttons pas d'être ruinés par l'inconséquence des pouvoirs publics. Réactions en chaîne.

L'île s'est arrêtée de respirer. Les syndicalistes dormiront mal, mais ils occuperont un rez-de-chaussée de préfecture le temps qu'il faudra,

mais veulent inciter les pouvoirs

publics » à prendre résolument leurs responsabilités en matière de moralisation de la vie publique ».

- Ce ne sont pas des hommes que

nous dénonçons mais un système

clanique, pourri jusqu'à la mœlle! » affirme M. Léo Battesti,

Eln régional du groupe A cancolta

quer d'exemples d'affaires instruites

par la chambre régionale des

comptes dans le domaine du social

comme dans celui de la culture ou

de l'économie. « Que doit-on dire, demande M. Battesti, de la

CADEC, la Caisse de développe-

ment de la Corse, dont la vocation première est de favoriser l'installa-

tion d'entreprises de production en

Corse? Aujourd'hui, nous avons la

preuve de son rôle spéculatif. La CADEC est associée à des villages

de vacances, par exemple à Porto-

Vecchio. Plus grave, elle a accordé

des prêts à des supermarchés sur le

Les nationalistes estiment qu'en

distillant les révélations que peuvent

contenir les rapports qu'ils out pho-

de l'opinion insulaire, de plus en plus sensible au thème de la moralisation de la vie publique. Ainsi, rappellent-

ils, ils sont à l'origine de l'interroga-

tion actuelle sur l'utilisation de l'enveloppe continuité territoriale.

Une façon, aussi, d'alerter le gouver-

tocopiés, ils accroîtront la pres

M. Battesti affirme ne

naziunalista.

continent! >

Les nationalistes accentuent leur pression

pour « moraliser la vie politique »

nent -. Les pouvoirs publics, qui brandissait la menace de contagion de la préfecture de Bastia. sur le continent pour refuser l'indexation de la prime, ont trouvé

M. Bernard Trojani, secrétaire du STC, trente-quatre ans, yeux bleu, rougis par des veilles répétées et des conciliabules nocturnes avec ses troupes, nous reçoit au siège du syndicat, une cave qui sent le renfermé et l'humidité, dans une ruelle proche du palais de justice. Au mur, des photos de « martyrs de la cause corse », des caricatures féroces, des affiches d'homme en cagoule et armés et des slogans nationalistes, et ce pastiche de parabole : « le Seigneur regarda mon travail, cela lui plut beaucoup. Il demanda à voir mon salaire, se retourna et se mit à pleurer.»

AJACCIO

« Onel sens donnez-vous an monvement actuel ?

- Nous ne participons pas à la mascarade - de Bastia car nous voulons une solution globale et des réponses structurelles. Traiter la question de la vie chère par des réponses spécifiques de prime ou d'indemnité, ce n'est pas l'essentiel. Nous voulons des réponses qui concernent tout le monde, tous les salariés et pas seulement les fonc-tionnaires. La vie chère, si je puis dire, elle est à tout le monde. Les salaires movens dans le secteur privé, selon l'INSEE, sont de 25 % nférieurs à la moyenne nationale. Nous ne sommes pas d'accord pour discuter gros sous uniquement, mais d'accord pour participer aux tables rondes suggérées par Michel Rocard, si elles ont bien lieu.

sièges sociaux de Marseille en

Corse. Nous voulons faire la lumière

sur les circuits de l'argent public. Il

- Mais vous sortez du rôle d'un

- Le STC cherche toujours la

- Dans quels secteurs le STC 2-

- Je n'aime pas le mot bastion.

Nous avons des ramifications pres-

que partout, chez les marins, dans

les hôpitaux, l'agro-alimentaire, les

chemins de fer par exemple. Nous

venons de faire une percée dans le

bâtiment et les travaux publics.

Aujourd'hui, près de quatre ans

après notre premier congrès consti-

ionction entre le mouvement syndi-

cal et le mouvement populaire.

faut mettre l'Etat an pied du mur.

syndicat?

- Mais vous faites des « coups », des occupations de locaux... - Oui, dans des organismes par lesquels passent nécessairement les réponses aux questions fondamen-

sinon nous sommes tous perdus! » MICHEL CODACCIONI.

#### Un entretien avec le secrétaire du Syndicat des travailleurs corses

#### « Les gros sous nous intéressent moins que les réponses de fond »

Dans la grève actuelle un syndicat, le Sindicatu di i travagliotori corsi (STC), c'est-à-dire le Syndicat des travailleurs corses, fait bande à part. Il ne participe pas volontairement aux discussions de Bastia entre les préfets et les délégués syndicaux de la fonction publique.

Evangile selon saint STC.

de notre envoyé spécial

nement sur l'ampleur des dossiers que les tables rondes proposées par Michel Rocard auront à soulever

Nous voulons prouver, dit M. Battesti, que les dysfonctionne-ments de l'Etat sont patents, que nous sommes dans une société de non-droit... Il faut qu'en Corse morale et politique coincident,

M. Juppé, explique-t-on, a voulu tout d'abord prendre en quelque sorte les rénovateurs au mot, c'est-àdire au pied de la lettre de leur com munique de la veille : l'union de l'opposition et le renouvellement de celle-ci qu'ils prônent, le RPR, comme son secrétaire général, en est également partisan; l'appel aux partis de l'opposition afin qu'ils - rendent possible cette grande ambition - est entendu puisqu'ils sont invités à venir en débattre devant leurs propres formations.

L'argumentaire

ment démocratique.

Comment pourraient-ils, dès lors - semble leur dire le RPR, - refuser de discuter de tout cela avec leurs propres «compagnons». Et puisque les rénovateurs ont toujours souhaité que la vie démocratique du RPR soit développée, ils pourront exprimer leurs préférences en votant bulletin secret! Accepteront-ils lors les choix de la majorité? Avant que ne s'ouvre le conseil national, on ne désespérait pas, au RPR, de circonscrire le sinistre en

imitant les dégâts. On se demandait

du conseil national du RPR

#### MM. Chirac et Juppé cherchent à limiter les dégâts

La réunion d'urgence

Le conseil national du RPR, nouvelle dénomination du comité central, convoqué pour samedi après-midi 8 avril, à Paris, était appelé à allumer d'urgence un contre-feu pour tenter d'éteindre le appele à allumer d'urgence un contre-seu pour tenter d'éteindre le brasier enflammé par les rénovateurs de l'opposition. La précipitation de cette convocation — initialement prévue pour le 20 avril — a été motivée par la résolution des jeunes élus de participer à une liste d'union dirigée par une autre personnalité que M. Giscard d'Estaing et, surtout, par le soutien public apporté par M<sup>me</sup> Simone Veil, jeudi soir, à cette initiative. M. Chirac, qui a présidé à 19 h 30, ce jour-liste dans son bureau de l'Hôtel de Viile, une réunion avec MM. Balladur, Juppé et les présidents des groupes parlementaires, a ainsi arrêté la tactique de la direction du RPR que M. Juppé a été chargé de rendre

combien seraient, en définitive, ceux

qui franchiraient réellement le pas

pour se placer en rébellion ouverte. On assurait qu'il y avait entre ces

quadragénaires plus de motifs de

discorde que de raisons de concorde et que leurs ambitions concurrentes

risquaient de freiner leurs velléités

On soulignait que les contacts avec MM. Noir et Carignon notam-

ment étaient constants et qu'aucun

n'avait prononcé de propos irrémédiables. On reconnaissait que, sans

doute, M. Giscard d'Estaing n'était

peut-être pas une locomotive flam-

bant neuve, mais on rappelait qu'aucun novateur n'avait proposé

officiellement d'autres noms pour le

remplacer et que les composantes de l'UDF elles-mêmes n'avaient pas

réussi à se mettre d'accord sur un

On faisait remarquer que M= Simone Veil n'avait qu'un an de moins que l'ancien chef de l'Etat et

que les rénovateurs, qui comptent dans leurs rangs des jeunes grands-pères (M. Noir), n'étaient pas plus

juvéniles que les autres et qu'en somme l'âge n'avait rien à voir dans cette affaire. On confiait que si

Alain Pompidou, fils de Georges

Pompidou, qui n'est pas RPR, s'était rallié aux rénovateurs, c'était saute

d'avoir obtenu du RPR la promesse · écrite · de figurer sur sa liste, mais on mettait en relief le soutien

apporté à M. Juppé par trente-quatre jeunes députés appelant au

plus large rassemblement de

L'allergie à l'égard de M. Giscard

l'opposition - (dont Mass Barzach, Alliot-Marie et MM. Godfrain et

chef de file unique.

de solidarité.

Le maire de Paris avait reçu, jeudi soir à 19 heures, M. Michel Noir, qu'il avait chargé la veille d'une sorte d'ultime mission auprès des dirigeants du PR et du CDS pour trouver ensemble une autre formule de liete d'union. Le député de le von recessi que toute les chances. Lyon pensait que toutes les chances n'étaient pas perdues. Le conseil national du 8 avril, exceptionnellement ouvert à la presse, devait débu-ment ouvert à la presse, devait débu-ter par une déclaration de M. Chirac, suivie d'un rapport de M. Juppé sur l'ensemble des questions européennes et d'un débat auquel MM. Noir, Carignon et peutêtre Séguin devaient participer. Les délégués devaient enfin voter à bulletin secret sur une ou plusieurs motions pour désigner le chef de file du RPR et fixer la procédure de choix des autres membres de la liste.

Les décisions ainsi arrêtées par la majorité deviendront alors la joi du parti, et ceux qui ne s'y conforme-raient pas ne pourraient plus se pré-valoir de l'appartenance au mouve-ment. On démentait qu'il soit question d'exclure qui que ce soit, tant que des attitudes irréversibles ne seraient pas adoptées, comme par exemple la présence effective sur une liste qui ne serait pas celle officiellement choise par le mouve-ment. Cette interprétation explicite les propos de M. Juppé, vendredi matin à Antenne 2, lorsqu'il affir-mait: « Ceux qui transgresseront la décision prise par le conseil natio-nal se mettront ipso facto et de leur fait hors du parti. . (L'exclusion formelle ne pourrait intervenir qu'au terme d'une lourde et longue procédure.) Aussitôt M. Michel Barnier, député RPR de Savoie et l'un des rénovateurs, avait indiqué : « On ne peut pas débattre si l'on menace d'exclure : ce n'est pas une méthode que celle de la menace quand on veut donner l'image d'un mouve-

d'Estaing est cependant réelle dans les rangs du RPR, tout comme d'ailleurs celle qui s'applique à Mª Veil. Pour éviter un débat, voire un débal-lage sur ce thème, le critère retenu

Sarkozy).

consistera à voter pour un principe, c'est-à-dire pour ou contre · le chef de file RPR qui sigurera sur la liste dont la direction sera assurée par le candidat désigné par les instances de l'UDF • ! ( l ). accepter, sur le contingent RPR, la

M. Juppé est d'ores et déjà prêt à présence de rénovateurs qui souhaiteraient demeurer dans le giron de leur pari. Dans la conjoncture actuelle si mouvante, rien ne peur être définitivement acquis avant le dépôt officiel des listes, fin mai Mais M. Juppé compte surtout sou-ligner qu'il est décidé à poursuivre avec ces contestataires le rajeunisse-ment des idées, des structures et des hommes du RPR, tout en renforçant l'union de l'opposition. Réussira-t-il à les convaincre que leur ralliement à une autre liste entraverait l'union et affaiblirait l'opposition face au Parti socialiste? Toute l'ambiguïté de cette crise politique qi secoue l'opposition ne vient-elle pas, en réalité, du fait que les uns et les autres parlent de l'union avec la même apparente conviction mais avec des

arrière-pensées différentes. ANDRÉ PASSERON.

• M. Jean-Pierre Mignard. le chef de L'Etat et la Nièvre. - A la suite de la publication, dans nos éditions du 8 avril. de l'article intitulé : La chasse gardée de la Nièvre impose une modification de la liste socialiste, aux élections européennes ». M. Jean-Pierre Mignard, qui anime au sein du PS le groupe des transcourants, nous a précisé : « Je démens formellement les rumeurs qui prêtent au président de la République une hostilité à mon égard, que rien ne justifierait. Bien que Nivernais d'origine et conseiller municipal de Cosne-sur-Loire, c'est dans le comportement sectaire de certains responsables de la fédération de la Nièvre qu'il faut chercher l'origine de cette volonté d'exclusion. Etre rocardien dans la Nièvre n'est pas un péché. Et c'est avoir bien peu de considération pour le président de la République que de lui prêter de tels sentiments.» « Dans ces conditions, a conclu M. Mignard, aucune rétrogradation [sur la liste socialiste] n'est acceptable. Soit ma position est maintenue, soit je retire ma candidature purement et simplement. 3

• M. Ricol reste fidèle à M. Barre. - M. René Ricol, ancien délégué général de la Convention libérale européenne et sociale, la sentiment à l'égard de M. Raymond çais ».

Barre, dont il était l'un des plus proches lieutenants. « Pour la première fois, écrit-il, j'ai pris le risque de lu déplaire. Homme de parole — et on l'a vu tant pour la présidentielle qu'à Lyon, - homme de fidélité et de conviction, imperméable aux aléas électoraux, il appartient à l'opposition, mais à une opposition ouverte, intelligente et constructive. Ma conviction - et elle légitime ma décision - est que sa stature est telle qu'elle lui garantit ma fidélité comme celle de tous ceux qui ont travaillé avec lui et qu'il sait regrouper au-dela ilités politiques.»

 M. Alain Pomoidou soutient les rénovateurs de l'opposition. -M. Alain Pompidou, fils de l'ancien président de la République Georges Pompidou, a apporté, vendredi 7 avril, son soutien à l'initiative des rénovateurs de l'opposition en fav de la constitution d'une liste de renouvellement aux européennes. « La prise de position rendue publique le 6 avril par douze députés de l'opposition, a ainsi déclaré M. Pompidou, constitue une initiative porteuse d'un grand espoir ». « A la suite de réflexions menées au sein d'un groupe réunissant des indus-triels, des scientifiques et des responsables de la vie socioéconomique, a-t-il ajouté, je fais confiance et je suis déterminé à CLES (barriste), qui vient de rallier apporter mon soutien actif aux per l'Association des démocrates animée sonnalités ayant manifesté leur par M. Michel Durafour (le Monde du volonté d'un tel renouveau car je les 5 avril), a tenu à nous préciser son sais à l'écoute des besoins des Fran-

## La Corse soigne ses agents.

**AJACCIO** de notre envoyé spécial

La polémique lancée par les visite à la Chambre régionale des comptes – sur l'utilisation par l'Assemblée des fonds publics, conduit à s'interroger sur la structure du budget du conseil régional par rapport à celui des autres régions. La Corse consacre dans son budget une part tres importante aux dépenses de fonctionnement per rapport au budget d'investissements. En 1988, la région de Corse, qui arrive de loin en tête, dépense 59 F par habitant en frais de perNord-Pas-de-Calais, 6 F en Poitou-Charentes et 5 F en Rhône-Alpes.

La Corse consacre 8,3 % de son budget de fonctionnement à payer son personnel alors qu'en moyenne les autres régions n'y consecrent que 5 %.

Autre donnée qui peut faire réfléchir les nationalistes : quand les régions du continent et la Corse ensemble recoivent de l'Etat, pour leur budget 1988, en transfert financier 174 F par nebitant, la Corse touche, elle. 746 F, selon les statistiques du ministère de l'intérieur.

tutif de l'été 1985 et après plusieurs années de répression politique, nous comptabilisons deux mille quatre cent quatre-vingts adhérents. Depuis le début du conflit, nous avons créé dix nouvelles sections syndicales.

- Comment définissez-vous les

thèses nationalistes ? - Il s'agit d'engager une bonne fois pour toutes la Corse sur le chemin du développement économique basé sur l'intérêt du peuple et la moralisation de la vie politique. La coalition Units nationalists, dont nous faisons partie, demande d'ailleurs l'organisation de nouvelles élections pour remplacer l'actuelle assemblée. Il faudra inévitablement une avancée institutionnelle et un statut protecteur pour la Corse dans la perspective de l'Europe de 1993. Nous avons chez nous des autonomistes et des indépendantistes mais à la limite peu importe. Ce que veulent les nationalistes, c'est qu'à l'ave-

nir le peuple corse vive dignement. - Qu'allez-vous faire lorsque ous achèverez votre mandat au

STC? - Créer une entreprise dans la tales : chambre régionale des montagne autour du secteur agroalimentaire, et sous forme de coopécomptes, organisme qui s'occupe des aides sociales et des aides aux handirative. Je sais bien que e'est risqué, le clanisme étant ce qu'il est. Mais capés, compagnies maritimes dont nous demandons le rapatriement des

> Propos recueillis par FRANÇOIS GROSRICHARD.

## 100 000 LIVRES **EN STOCK**

LIBRAIRIE

**LE TOUR DU MONDE** 

9, rue de la Pompe, 75116 PARIS 45-20-87-12

## **Politique**

#### **POINT DE VUE**

## Construire l'Europe autrement

par Philippe Herzog Tête de liste du PCF cour les européennes

NE ambition pour l'Europe, c'est une vocation de la France. Comment répondre aux attentes des salariés et des peuples, par une construction européenne qui soit aussi un apport de civilisation : voilà le vrai débat. Celui que les hommes politiques et les médias occultent délibérément lorsqu'ils prétendent distinguer entre caux qui sont POUR l'Europe et les communistes qui seraient CONTRE.

Comment pourrions-nous ignorer que les travailleurs et les peuples européens ont noué tant de liens dans des luttes sociales et pour la paix, dans la résistance à l'oppression ? Comment ignorer les valeurs communes de démocratie, les aspirations à dépasser les rivalités, la frateminé, l'apport scientifique et culturel universel enricht par tant d'échanges et de vies communes ? Et voici qu'aujourd'hui nous avons affaire ensemble à des défis technologiques, financiers, et culturels foncièrement originaux.

Pour y répondre, il faut construire

l'Europe autrement.

Car le bilan de la CEE est pour le passé un état de crise sévère. La fabrication du marché unique, les politiques qui l'accompagnent, soulèvent des préoccupations multiples et des gens de tous horizons font état de risques d'aggravation considérables pour l'avenir.

#### La diversité des nations

Pourtant beaucoup de dirigeants et de médias font le forcing pour faire croire que tout commence à aller mieux et qu'il n'y a pas lieu de discuter. Ce brouillard consensuel pour empêcher le débat de fond est un intolérable refus de la démocratie, qui cache en réalité une politique de fuite en avant vers des difficultés encore beaucoup plus graves.

Les pays concernés ont à faire face à un formidable défi : la domination des sociétés multinationales, des Etats-Unis et de la RFA. Au lieu de s'attaquer à ce problème de front, on le fuit, on accepte de renforcer cette domination.

Le ministre de l'économie et des finances de la France ne vient-il pas de déclarer à New-York, aux hommes d'affaires américains : « L'Europe de 93 ne sera pas une forteresse. Nous allons procéder à l'élimination de multiples barnères qui isolent encore les différents marchés des Etats membres. Dans la quasitotalité des cas, les entreprises et produits étrangers en bénéficieront automatiquement » ?

Alors que les déficits commerciaux de la France envers la RFA ne cessent d'augmenter, pour Michel Rocard, « construire l'Europe, c'est également reconnaître que l'Aliemagne est la puissance économique dominante »

Face au défi des nouvelles technologies, on répond par une éducation élitaire et ségrégative, une recherche militarisée et monopolisée par quelques groupes géants, la rareté des coopérations productives, l'exigence de plus-values rapides.

Face à la domination financière privée qui engendre tant de gâchis, de désordres et de dominations, on s'apprête à tripler la mise avec la circulation accélérée des capitaux et la « libération » des services financiers. On va vers des débâcles industrielles.

L'extraordinaire démagogie faite sur l'emploi et sur l'Europe sociale masque l'ampleur du chômage, dont la courbe après un palier va repartir, l'extension générale de la précarité du travail, les exclusions massives.

Comment relever ces défis ?
Nous nous adressons aux travailleurs de toutes catégories, aux
hommes de création et d'industrie,
nous leur disons : exprimez votre
force, vos réflexions, intervenez.

Une Communauté européenne de progrès suppose le respect de la diversité des nations associées. Les Français doivent conquérir la maîtrise de leurs atouts pour pouvoir coopérer. Et coopérer n'est pas se soumettre aux groupes allemands, japonais et américains, à leurs normes technocratiques, qui divisent les peuples et multiplient les inégalités.

Face à la capitulation et à la compromission des élites dirigeantes, nous appelons à la mobilisation des salariés et des élus pour promouvoir, et non brader, les atouts humains et productifs de la France, en faisant appel à toutes les potentialités du secteur public et à une politique qui s'attaque au cancer financier pour créer des richesses disponibles supplémentaires. Seule une France forte de ses ressources humaines dans une nation libre et solidaire peut rayon-

L'Europe du travail et de la création est complètement dessaisie de la construction de la Communauté. Celle-ci est le monopole des financiers et des aréopages technocratiques. Des droits nouveaux doivent être conquis : de meilleurs salaires, des formations, la protection contre la précarité, l'intervention dans les gestions, la concertation internationale des salairés et des syndicats des entreprises, des laboratoires et des services. Il faut renégocier les traités pour faire une Communauté de nations souveraines et coopérantes.

Chacun des peuples des douze pays peut atopper la mise en œuvre des décisions de « libération » des mouvements de capitaux et du crédit prévues dans la CEE pour 1990, et exiger une véritable coopération financière de croissance : une taxation concertée des gâchis des capitaux; du crédit à bas taux d'intérêt pour développer efficacement les capacités industrielles avec des coproductions, et un relèvement des taux d'intérêt pour les opérations spéculatives; une maîtrise des mar-chés financiers pour récupérer la masse de fonds sociaux et d'épargne qui s'y engouffrent et s'y stérilisant; l'élimination des déficits, particulièrement celui de la France envers la RFA. Nous voulons une Communauté protégée des dominations américaine et iaponaise par le développement de ses capacités, la suppression des privilèges du dollar et du mark en son sein. la réciprocité des échances.

Nous voulons relever le défi des nouvelles technologies par une promotion massive de l'intelligence de tous les travailleurs, et le passage des recherches à l'emploi qualifié et à la production, ce qui exige une mobilisation de ressources financières considérables, renforçant par conséquent l'exigence d'élimination des gâchis actuels.

Nous voulons inscrire cas efforts dans une construction sociale européanne ambitieuse : coopérer pour des créations massives d'amplois et d'activités; promouvoir tous les services publics et sociaux, santé, communication, éducation, culture. On peut non seulement engager une réduction générale des inégalités du bas vers le haut dans la Communauté, mais aussi enrichir et diversi-

fier ainsi les atouts nationaux.

Voilà les bases de nos apports pour une civilisation de rapports autogestionnaires, interactifs et solidaires. Le solidaires que nous recherchons, c'est la promotion de tous par les apports de chacun pour une efficacité sociale supérieure, et non pas les enveloppes de la Commission de la CEE pour des « compensations »

dérisoires des dégâts causés.

Bien entendu cette construction ne s'enferme pas en Europe occidentale. Des rapports d'entente et de sécurité doivent s'organiser à l'échelle de toute l'Europe, avec un désammement mutuel et la suppression des gâchis massifs des dépenses d'armements, des coopérations pacifiques entre l'Ouest et l'Est et non pas une pérétration pré-

et financière. La défense de l'environnement doit affirmer la dimension sociale fondamentale du rapport à la nature contre les exigences de la rentabilité financière.

Face au défi explosif du développement du tiers-monde, nous voulons revoir complètement les rapports de coopération de la France et de l'Europe avec l'Afrique notamment, en ôtant le carcan des pratiques d'usurier dans nos relations

#### Une France trait d'union

Une France libre et maîtresse de ses choix a ainsi vocation à servir de trait d'union entre les forces de coopération et de refus des dominations, en particulier du nord et du sud de l'Europe et au-delà, par une politique non alignée pour une Europe non alignée

Pour réunir une force sociale et politique capable de défendre et de développer les atouts de la France et de construire l'Europe autrement, nous prenons appui sur les luttes sociales.

Quand les infirmières des hôpitaux, les salariés des télécommunications, les enseignants agissent en France et dans d'autres pays européens pour leurs revendications, ils ont aussi en vue la qualité de leur travail et leur apport social. Les créa-teurs agissent face à la capitulation du gouvernement dans la CEE de l'audiovisuel. On peut, on doit maintenant aller au-delà et tenter de muitiplier les rapprochements de luttes en Europe. Il v a un énorme enieu de la place des syndicats dans la CEE. Ils doivent pouvoir, de façon auto-nome et créatrice, coopérer pour répondre à ces attentes, ce qui n'a rien à voir avec une intégration dans les appareils technocratiques de Bruxelles, cédant aux mirages de leur « Europe sociale ».

Bien emteridu les luttes et interventions sociales ont besoin d'une perspective politique. Comment pourrait-on ignorer la puissance coalisée des groupes capitalistes géants, des Etats-Unis, de la RFA et du Japon, conjuguée avec les forces de la droite et leurs valeurs? Quels que soient les oppositions et les rajeunissaments de façade, « l'union des forces d'opposition » qu'appellent Jacques Chirac et Valéry Giscard d'Estaing s'inscrit dans ce bloc conservateur. Et pour être leurs « cadets », les Méhaignerie, Noir et autres n'en sont pas moins déjà des promoteurs zélés de cette politique de soumission de la France et

d'Europe all'enée et vassale.

Les dirigeants socialistes disent voukoir et pouvoir faire face aux géants financiers et aux dangers qui découlent de leurs choix, en mariant l'eau et le feu. Laurent Fabius prétend concilier cette domination financière privée, avec des promesses de progrès social, Pierre Mauroy pro-

pose « l'eurogauche ».

Mais si les partis socialistes tirent
une crédibilité de leur accès aux gouvernements, ils en manquent précisément lorsqu'il s'agit de combattre
l'affainsme pour pouvoir répondre
aux besoins sociaux et technologi-

lt ne suffit pas de s'appeler « gauche » pour changer la vie. Pour fabriquer une Europe du progrès social it ne suffit pas de prétendre unir les forces de gauche et au-delà, afin de se faire élire à la tête des institutions communautaires. Au lieu d'un consensus qui élimine le débat sur les difficultés et les solutions, il faut une gauche qui pose ces questions de front, une gauche de transformation des structures pour répondre aux besoins réels, et donc capable de s'opposer réellement à la droite et

non en surface.

Prenons donc le problème à l'endroit : aidons les gens à intervenir sur les enjeux de la coopération, cherchons des rassemblements, en ne négligeant aucune possibilité de

réflexion et avancer sur le fond. C'est la meilleure façon de faire avancer les choses en France comme dans la Communauté, et d'ouvrir progressivement une perspective nouvelle, qui s'imposere au plan politique sur le fond comme dans la forme.

La politique européenne du PCFprend appui sur un acquis : nos efforts, notre résolution pour aider les gens à défendre leurs droits et à intervenir à tous les niveaux avec des propositions, jusque sur les enjeux financiers et de gestion. Aujourd'hui cette politique se renouvelle précisément alors que les luttes sociales progressent un peu pertout en France et en Europe.

Elles expriment une volonté de renouveau et de construction, qui rend possible une crédibilité accrue des communistes. L'apport de députés communistes nombreux à l'Assemblés européenne se fondera sur cette originalité foncière d'hommes de lutte, de dialogue, de rassemblement, avec des idées nouvelles. Ils porteront le défi d'une France redressée et libre pour rayonner. Ils porteront le défi de coopérations nouvelles entre des peuples européens qui ont tant de choses communes à mettre en valeur aujourd'hui pour eux-mêmes, pour leur société et pour l'humanité.

Au Palais du Luxembourg

# Les sénateurs se préoccupent des « retardataires » de la Résistance

Quatre heures d'une discussion passionnée ont été nécessaires, jeudi 6 avril au Sénat, pour l'adoption, en première lecture, du projet de loi portant recomaissance de la qualité de combattant volontaire de la Résistance (CVR). Quatre heures durant les quelles les sénateurs se sont interrogés sur l'opportunité de permettre, à vie, à quelque trois mille résistants « retardataires », de réclamer leur carte de CVR, un document « à caractère essentiellement honorifique », selon M. André Méric, secrétaire d'Etat chargé des anciens combattants et des victimes de querre.

de guerre.

An nom de - l'honneur de la Résistance -, sénateurs et secrétaire d'Etat ont âprement discuté de ce texte au point que M. Etienne Dailly (Ras. dém. eur., Seine-et-Marne) a di rappeler à ses collègues qu'il ne s'agissait pas, dans cette affaire, d'une « compétition de courage ». Rescapé du camp de Rawa-Ruska, M. Méric a ainsi demandé, à ses anciens collègues du Sénat, d'adopter ce texte, « réparateur d'une injustice », qui tend à lever définitivement les forclusions qui empêchaient la reconnaissance de la qualité de CVR, pour les personnes ne justifiant pas, à l'année 1951, d'une homologation régulière de leurs services de résistance par

l'autorité militaire pendant une durée au moins égale à treis mois. A l'accent rocailieux et ému de M. Méric. a répondu celui, tout aussi rauque, de M. André Jarrot (RPR, Saone et-Loire), lui-même grand résistant, qui s'est demandé, si « à quarante-cinq ans des combats ., il ne fallait pas faire cesser cette comédie une bonne fois pour toute. Soutena par l'amiral Philippe de Gaulle (RPR, Paris), M. Jarrot a exprimé ses craintes de voir - des brebis galeuses, des petits malins, s'infiltrer dans nos rangs. gràce à des esprits complaisants et des attestations de copains . Si une nouvelle vague de reconnaissances de la qualité de CVR doit avoir lieu, a poursuivi le sénateur (RPR). autant que celle-ci soit limitée dans le temps à deux aus maximum. Demande de scrutin public, nombreuses explications de vote, amendement repoussé. Sons l'œil vigilant des associations d'anciens combattants, présentes dans les tribunes, ce débat a également permis, tant aux sénateurs qu'au secrétaire d'Etat, de balayer les nombreux dossiers encore en suspens qu'il s'agisse des Poilus de la grande guerre ou des récents conflits du Tchad et du Liban.

V. D.

RE

. -- --

#### LIVRES POLITIQUES, par André Laurens

NE dame, historienne de son état, vient et assure, contrairement à ce qui avait était dit ici, cru là, que la Révolution française n'est pas terminée. Allons, bon! Devra-t-on couper de nouvelles têtes? Non, bien sûr! Et heureusement pour les émules de 1789, car si la Révolution continue, c'est précisément dans les têtes. Elle persiste dans le discours politique de 1989 comme une référence, toujours actuelle et encore opératoire.

Marie-Laurence Netter a constaté, comme tout le monde en 1981, que la victoire de la gauche s'accompagnait d'une résurgence de la référence à la Révolution française », et elle a cherché à comprendre les raisons de cette persistance symbolique. Ne parlait-on pas, alors, de mettre fin au style monarchique du régime, ou de rendre celui-ci aux réoublicains ? Le premier ministre de l'époque voulait que la France retrouve le visage des droits de l'homme et, au cours d'un congrès socialiste resté célèbre, un orateur ne se référait-il pas à Robespierra en menaçant de faire tomber des

têtes ?

Marie-Laurence Netter s'est adressée aux acteurs de la politique pour obtenir les éclairessements qu'elle souhaitait. S'agissant de faire un repérage qualitatif des images et des thèmes de la Révolution, elle n'a retenu qu'une vingtaine d'interlocuteurs représentatifs des courants politiques dominants. Son ouvrage se compose des comptes rendus de ces entretiens et des réflexions qu'ils ont

inspirées à l'auteur.

En commençant son enquête, l'historienne avait noté que la référence à la Révolution permettait à la gauche de définir le sens de son action et de situer la droite. Au-delà d'une certaine dépersonnalisation, aux dépens des grandes figures révolutionnaires, elle avait discarné le double legs de 1789, en ce sens que la Révolution serait porteuse de deux légitimités : celle de la République et celle du change-

Les entratiens qu'elle a collectés lui ont appris que les représentants de la droite acceptaient la première et relativisaient la seconde. Certains d'entre eux sont aussi sensibles à l'expansionnisme de l'apport révolutionnaire français. La France avait montré alors qu'elle était porteuse d'un message universel sur les droits de l'homme, et cette capacité messiannique ferait, selon aux, partie de sa nature propre, à condition de kui en donner les moyens.

La gauche est portée à célébrer, en même temps que la veine républicaine, la rupture sociale symbolisée par les révolutionnaires à partir de 1789. La

## La Révolution et le roi

thème récurrent du changement de société prend là sa source. Certes, la pratique n'a pas répondu aux espoirs, mais la possibilité du changement social demeure et fonde le combat de la gauche. Certains, dans ce camp-là, voient aussi dans la bouleversement de 1789 le début du processus de la lutte des classes; d'autres estiment qu'il a consacré l'apparition du pluralisme politique.

Si la Révolution divise encore la classe politique, deux cents ans plus tard, c'est, écrit Marie-Laurence Netter, parce qu'elle est le symbole d'« une rupture qui ne cesse de se rouvrir ». De là viennent le parfum archaïque et le côté irréel et manichéen du discours politique français malgré un consensus sur les principes républicains.

Si elle donne naissance à la République, la Révolution n'a pas totalement supprimé la nostalgie de la monarchie. En témoigne le livre de François-Marin Fleutot et Patrick Louis sur

Enquête sur les amis du roi aujourd'hui. Cet ouvrage a le mérite d'aller chercher les rovalistes à la base et de les décrire tels qu'ils sont Certes, les auteurs n'oublient pas l'histoire du mouvement royaliste; ils n'ignorant pas ses quarelles dynastiques, les organisations qui le composent et les chefs de file ou grandes figures qui l'incament, mais ils font la part belle aux militants inconnus. Le choix des témoignages retenus découle d'une vaste enquête par questionnaire suivie d'une centaine d'antretiens. De la sorte, les auteurs ont pu entendre les diverses sensibilités du royalisme et situer, in vivo, les royalistes. Ce soot, nous disent-ils, des roturiers appartenant à toutes les générations, d'un nivezu culturel plutôt élevé, catholiques, généralement à droite et en majorité partisans d'un régime associant le principe monarchique et la démocratie.

Laurs motivations s'ordonnent autour de l'idée de nation. Ce sont l'intérêt national, le souci de maintenir l'entité France, de la doter d'un pouvoir indépendant des groupes de pression, à vocation arbitrale, se situant au-dessus des partis et s'inscrivant dans une continuité historique. Sur ces bases se retrouvent des libertaires, des conservateurs, des partisans d'un pouvoir fort, des adeptes du populisme d'extrême droite, des catholiques traditionnalistes et bien d'autres encore. A travers l'ouvrage de François-Marin Fleutot et Patrick Louis, ils prennent un visage, une voix pour nous dire par exemple que la monarchie, relevant de l'ordre naturel. « n'a iamais été que l'écologie politique > ou que « le roi est le jardinier du royaume ». Le roi côté jardin, c'est bien la conception roturière de la

\* La Révolution française n'est pas terminée, de Mario-Laurence Netter. PUF, 278 pages, 145 F. \* Les Royalistes, Enquête sur

les amis du roi aujourd'hui, de François-Marin Fleatot et Patrick Louis, Albin Michel, 244 pages, 95 F.

# Cd-JACQUES-YVES COUSTEAU AU CLUB DE LA PRESSE DIMANCHE 9 AVRIL A 19 H

Dirigé par Jean-Pierre Elkabbach

EUROPE 1



# Société

#### REPÈRES

#### Enfance

#### Des labels de qualité pour crèches et garderies

Des labels de qualité seront décernés aux jardins d'enfants, aux crèches et aux haltes-gardenes, a annoncă, vendredi 7 avril, à Muihouse, M<sup>ma</sup> Hélène Dorlhac, secrétaire d'Etat chargée de la famille. Ces structures, qui favorisent les activités artistiques d'éveil au cours de la petite enfance, « constituent un mode d'intervention privilégié pour lutter contre les risques d'exclusion ultérieure des enfants », a souligné M™ Dorlhac.

#### Marée noire

#### Des militaires américains en Alaska

Le président George Bush vient de donner l'ordre à l'armée américaine de participer aux travaux de nettoyage des côtes de l'Alaska poiluées par la marée noire de l'Exxon Valdez. Cette décision est, semble-til, la conséquence des pressions exercées sur la Maison Blanche par le Congrès, inquiet de la lenteur de réaction du gouvernement devant

cette catastrophe. L'aide apportés par l'armée sera « massive et de longue haleine», a déclaré M. Bush. Mais, selon lui, cette contribution des militaires ne devrait « pas dégager » la compagnie pétrolière « de ses responsabilités et de ses engagenents ».

#### Service militaire

#### Nouvelles possibilités

La loi du 13 janvier 1989 a porté

à deux ans la durée du report supplé-

#### de report

mentaire d'incorporation des jeunes devant accomplir leurs obligations militaires. Selon le décret d'application paru au Journal officiel du 7 avril, cette possibilité de report permet aux jeunes gens de poursuivre sans discontinuité des études ou une formation professionnelle jusqu'à vingt-quatre ans dans le cas général, vingt-cinq ans pour les titulaires d'un brevet de préparation militaire et vingt-six ans pour les titulaire d'un brevet de préparation militaire supérieure. Des directives ont déjà été données pour que tous les jeunes gens qui pouvaient être incorporés en 1989 bénéficient, s'ils le désirent, de

#### MÉDECINE

#### Création d'un fonds de solidarité pour les hémophiles atteints de sida

de notre envoyé spécial

M. Claude Evin, ministre de la santé, a amoncé, vendredi 7 avril à Bourges, la création d'un fonds de solidarité pour les hémophiles malades du sida.

Cette décision a été annoncée au terme d'une réunion organisée par la Caisse primaire d'assurance maladie du Cher dans le cadre du Printemps de Bourges. Elle devrait mettre un terme au dossier délicat et difficile en suspens depuis plusieurs années.

Près de la moitié des trois mille hémophiles français ont été conta-minés accidentellement par le virus du sida après injection thérapeutique de produits fabriqués à partir de sang humain infecté. Plusieurs dizaines d'entre eux sont morts, ces dernières années, des suites du sida et plusieurs centaines sont atteints par la maladie, ce qui soulève des problèmes matériels et psychologi-ques particulièrement dramatiques. Cette même simation avait déjà été, dans plusieurs pays européens, à l'origine de « compensations » finan-cières émanant, soit des pouvoirs publics, soit de compagnies d'assu-

La création d'un fonds de solidarité a été décidée après des négociations difficiles entre les ministères de la santé et des finances (le Monde du 22 février). Ce fonds ne sera destiné, en principe, qu'aux

seuls hémophiles atteints du sida et non aux malades séropositifs contaminés de manière accidentelle. Il ne concernera pas les personnes polytransfusées, contaminées elles aussi accidentellement par le virus du

La question de l'indemnisation des familles des hémophiles décédés du sida au cours des dernières années ne semble pas avoir encore été tranchée. M. Evin, qui a insisté lors de la réunion de Bourges sur le fait que seuls « la fidélité et l'usage de préservatifs - permettraient d'enrayer la progression de l'épidémie de sida, n'a pas donné d'informations à ce sujet.

On ne connaît ni le montant ni l'origine du financement du fonds de solidarité qui sera constitué dans les

 Aux Etats-Unis, libération sous caution d'une personne atteinte du sida. - Les services d'immigration américains ont autorisé, vendredi 7 avril, la libération de M. Paul Verlhoef, un citoyen néerlandais atteint du sida et emprisonné à Minneapolis (Minnesota) depuis son arrivée aux Etats-Unis le 2 avril (le Monde du 6 avril). M. Verthoef, délégué au Forum national du SIDA à San-Francisco, s'est engagé à verser une caution de 10 000 dollars et à quitter les Etats-Unis le 28 avril. -(Reuter, AFP.)

#### POLICE

#### La Ligue des droits de l'homme s'inquiète de la « persistance des bayures policières »

Dans un communiqué, diffusé vencircui 7 avril, la Ligue des droits de l'homme « s'inquiète de la persistance des bavures policières, qui se manifestent non seulement par des violences intolérables commises à l'intérieur de certains commissariats mais aussi par une série d'attitudes inadmissibles à l'égard de personnes interpellées : l'égard de personnes interpellées : de une cottes, refus d'accorder une possibilité de communiquer, etc., et malheureusement dans trop de cas attitudes racistes évidentes ».

Cette réaction de la Ligne des droits de l'homme est motivée par deux incidents récents dont ont été victimes un médecin noir et un PDG (le Monde du 8 avril). File « souhaite que ces dérame série d'attitudes inadmissibles à

litoretali litili et uli 1907 le monte di 8 avril). Elle « souhaite que ces déra-pages soient sanctionnés avec le maxi-mum de rigueur et que les procédures administratives et judiciaires y affé-rent soient accélèrées et rendues publirent soient accelerees et renaues puoi-ques ». « Ce faisant, elle ne confond pas une minorité de policiers indignes avec l'ensemble du personnel de police qui a la charge difficile de la protection des personnes et des biens dans le respect de la loi républicaine. »

La Ligne - adjure ceux des policiers qui réprouvent ces procédés domma-geables à l'image de la police de se désolidariser des brebis galeuses et de ne pas se croire obligés à une réaction de solidarité de corps (...) ». « Elle espère que les mesures prises par M. Pierre Joxe, nyinistre de l'intérieur en faveur d'une meilleure formation des personnels de police permettront à l'avenir de limiter, sinon d'éradiquer, ces pratiques contraires à l'honneur de la police.

L'affaire Jobic

#### Un démenti du Syndicat des commissaires de police

L'article du Monde intitulé . Un rappel à l'ordre du ministère de l'intérieur » (le Monde du 17 mars), qui évoquait un appel du syndicat des commissaires de police à venir soutenir M. Yves Jobic au cours du procès où il comparaissait, a suscité un démenti de M. Pierre Olivier Mahaux, secrétaire général adjoint de ce syndicat :

· Votre article faisait état d'un appel à la mobilisation qui aurait été diffusé sur le répondeur télépho-nique de notre organisation pour le procès de notre collègue Yves Jobic, en des termes qui, cités entre guillemets, avaient, de ce fait, l'apparence de l'authenticité. Les propos rap-portés dans l'article ne sont que le fruit de l'imagination fertile de leur

[Contrairement à ce que nous avons crit, la phrase appelant les commis-saires de police - de la petite couronne » à venir soutenir M. Jobic an palais de justice de Nanterre ne fut pas, en effet, diffusée sur le répondeur du Syndicat des commissaires. Mais elle fut ajoutée des commissaires. Mais elle für ajoutée par écrit au texte du message enregistré par ce dernier, reproduit sous forme de circulaire syndicale diffusée aux commissaires des départements de Scine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et des Hauts-de-Scine. Ce qui provoqua – nous le maintenons – un rappel à l'ordre du cabinet de M. Pierre Joxe.]

#### ces dispositions, Tennis: la France menée (0-2) par les États-Unis en Coupe Davis

## Bref sursaut à San-Diego

Les chances de qualification de l'équipe de France de tennis aux demi-finales de la coupe Davis sont compromises : les joueurs d'Eric Deblicker étaient menés 2 à 0 vendredi 7 avril à l'issue de la première journée de la rencontre avec les États-Unis à San-Diego (Californie). Yannick Noah a d'abord été battu nar John McEnroe (6-3, 6-4, 6-1) puis Henry Leconte s'est incliné face à André Agassi (6-1, 6-2, 5-7, 6-1).

SAN-DIEGO (Californie) de notre envoyé spécial

Une journée droite et morne comme un voyage sur une autoroute californienne écrasée sous le soleil. C'est-à-dire sans surprise, normale, comme on aime finalement les vivre sur cette côte du Pacifique. Voilà comme se présentait sur le coup de 21 heures, vendredi, la première journée du quart de finale de la Coupe Davis entre les Etats-Unis et la France. Voilà comme le ressentaient les quelque 13 000 specta-teurs qui s'étaient massés depuis 16 heures dans les tribunes du Sports Arena au lieu de se dorer sur la plage, de flâner dans le grand zoo marin, ou plus simplement de rester devant leur télévision pour regarder la retransmission des Masters de golf à Augusta (Géorgie), qui est ici le véritable grand événement sportif de la semaine.

En se disant, ce bon public, que la soirée ne faisait que commencer et qu'il allait pouvoir encore passer un bon moment dans la vicille ville mexicaine, il s'apprétait à sacrifier au cérémonial de la victoire sans trop d'ostentation. Des petits dra-peaux étaient sortis de-çi de-là. Mais avec une certaine retenue. Comme s'il paraissait un peu indécent de trop enfoncer cet adversaire qui s'était rendu si facilement. Bref, après les trois sets expéditifs de McEnroe contre Yannick Noah, Andre Agassi était en train de faire subir à Henri Leconte un sort encore plus cruel.

. . . . . . .

. .

Il servait pour le match, une heure quarante minutes après être rentré sur le court. Il servait comme on verse un dernier verre à des invités sur le départ. Pour la forme, parce qu'il n'est pas possible de faire autrement. C'était fini. Et tout le

monde le pensait comme lui. Mais parce que son esprit avait sans doute déjà quitté le court, Agassi fit alors une incroyable double faute. Et d'un seul coup, la tension, qui avait été quasiment absente de la rencontre, a empli le stade par grosses vagues

Une vague quand, après cette double faute, Leconte prend le service de l'Américain pour revenir à 5-3; et trois autres, de plus en plus fortes, quand le Français sauve trois nouvelles balles de match et égalise à 5-5; une dernière quand Leconte enlève la troisième manche, en alignant cinq jeux successifs en pre-nant pour la troisième fois le service de Agassi.

A ce moment, il règne dans le stade une grande confusion. Comment réagir? Faut-il soutenir Agassi, faut-il le lâcher? Le public n'a pas hésité très longtemps, il a pris bruyamment fait et cause pour son représentant des qu'il est réap-paru sur le court après le traditionnel repos de dix minutes qui subsiste en Coupe Davis après le troisième set. Mais, pendant ce laps de temps, tous les doutes qui ont assailli l'Amérique sur sa dernière merveille ont été présents dans les esprits. Ce gamin consu d'or par les commanditaires, monté comme un soufflé médiatique, ne serait-il finalement qu'un - looser -, un perdant, cette catégorie sociale dont l'Amérique a la phobie?

A dix-huit ans, on a sans doute de honnes raisons d'avoir des dontes au moment de conclure un match important. Et Agassi pouvait en avoir d'autant plus qu'il n'avait pas été épargné par les critiques, ces derniers temps, par ceux-là mêmes qui l'avaient un peu trop rapidement porté aux nues, ceux qui en avaient fait le successeur des Comors et McEnroe quand il s'était hissé à la troisième place mondiale sans avoir remporté de tournoi majeur. Tout avait été passé au peigne fin de la critique : sa coiffure qui était décidement un peu trop punk, son sou-rire qui était trop angélique pour être honnête, ses réactions qui pou-vaient être celles d'un gosse égoiste, ces sponsors qui, comme son nonveau fournisseur de raquettes, devaient se sentir grugés par ses cri-

tiques.... A-t-il mesuré tout cela, cet enjeu qu'il mettait tout d'un coup sur le court pendant son rapide passage dans les vestiaires? En tout cas, si

Agassi a eu la trouille, il n'en a rien montré en attaquant le quatrième set. An contraire, il a pris complète-ment les opérations en main. Leconte n'a plus eu la moindre ouverture au quatrième set. Le Français n'avait en que le sursant du fauve blessé qui donnait un dernier coup de griffes avant de s'éteindre. Et ce n'était pas si mai.

#### La raciée de Noah

Cela a donné une brève saveur de suspense à cette journée, qui, sinon, aurait été américaine à sens unique. cilier avec son public qui a pu donner libre cours à sa joie. Cela a mis un peu de baume sur les blessures d'amour-propre des Français. Car ils point vendredi. Et ils n'ont, au bout du compte, pu remporter qu'un set.

Techniquement parlant, c'est la faute à leur service. L'un et l'autre ont passé un pourcentage médiocre de premiers services, insuffisant pour avoir des chances sérieuses contre de solides renvoyeurs comme l'étaient les deux Américains. Ce manque de réussite presque anormal a-t-il été provoqué plus ou moins involontairement par les juges de ligne, qui ont infligé une quantité astronomique de fautes de pieds à l'encontre seulement des Français? On n'en jurerait pas mais le doute

Cette lacune a été aggravée chez Leconte par une démarche quasiment suicidaire : il est monté à la volée en suivant presone tous ses seconds coups, s'exposant ainsi à un tir de barrage formidable de Agassi. La situation de Noah a été sensiblement différente : ce fut comme si McEnroe s'était trouvé devant un tableau noir convert de symboles mathématiques qu'il aurait effacés à grands coups d'éponge humide.

« Je ne m'attendais pas à prendre une telle raciée », a ainsi dit, dans un souffle, Yannick Noah quelques minutes après être sorti du court, dont McEnroe l'avait éjecté en moins de deux heures. Qui se serait attendu à une issue aussi rapide, aussi brutale? La différence de niveau entre le Français et l'Américain n'est pas telle qu'une issue aussi rapide ait pu logiquement être envi-sagée. Comment dès lors expliquer qu'après avoir fait jeu égal avec l'ancien numéro un mondial pendant six jeux, an point d'avoir semblé capable d'obtenir le premier break, Noah ait ainsi subi l'ascendant de

Le McEnroe qui a joué vendredi soir contre un Noah en grande condition physique après deux semaines de préparation intensive sur le circuit était, l'ancienne fureur aveugle en moins, celui qui avait enchanté Wimbledon et Flushing Meadow naguère. Un gaucher surréaliste au poignet indéchiffrable. Le McEnroe qui avait épuisé Borg, qui avait tenu en laisse Lendl. Ce fou de tennis, qui l'est d'autant plus qu'il s'agit de Coupe Davis. Contre ce joueur-là, Noah ne pouvait rien. ALAIN GIRAUDO.

son adversaire?

#### Le fondateur de l'instinctothérapie a été inculpé

M. Guy-Claude Burger, le fondateur de l'instinctothérapie, a été inculpé, vendredi 7 avril, « d'exercice îliégal de la médecine, de publi-cité mensongère pour méthoes thé-rapeutiques et d'escroquerie », par M. Georges Pomet, juge d'instruc-tion au tribunal de grande instance de Melun. M. Guy-Claude Burger, qui prétend guérir de nombreux maux grâce à l'alimentation crue, a été laissé en liberté.

Nous avons demandé l'inculpa-tion au juge d'instruction afin d'avoir accès au dossier, explique Me Jean-Michel Voyer, l'avocat de M. Guy-Claude Burger. Mon client a été entendu en tant que témoin, mais il ignore tout du reste de la procédure. Nous allons mainten savoir sur quelle base repose le dos-

Une information indiciaire contre X, avait été ouverte à la fin du mois d'août 1988 par le procureur du tribunal de Melun pour exercice illégal de la médecine et publicité irrégulière pour méthodes thérapeutiques ». Depuis 1984, le centre Orkos, installé au château de Montramé, à Soisy-Bouy (Seine-et-Marne), accueille toute l'année des « instinctos », convaincus que l'alimentation crue leur rendra la santé.

#### EDUCATION

#### M. Georges Laforest nouveau doyen de l'inspection générale

M. Georges Laforest, inspecteur général de l'éducation nationale, a été nommé doyen de l'inspection générale par un arrêté du 30 mars. Il remplace M. Yves Martin, qui occu-pait cette fonction depuis 1981 (le Monde du 7 octobre). L'inspection générale gère la carrière des profeseurs et rédige les programmes sco-

[Né en 1940 à Toulon, agrégé de phi-losophie, M. Laforest a enseigné en classes terminales et en classes préparaciasses terminates et en classes prepara-toires, avant d'être chargé de cours à la Sorbonne de 1972 à 1976. Depuis 1974, il a présidé différents jurys, dont celui du CAPES de philosophie et du concours général des lycées. Nommé inspecteur d'académie en 1976, il a été l'artisan des nouveaux programmes de l'école élémentaire et du collège rédigés entre 1984 et 1986, à l'époque où il était conseiller technique de M. Chevène-ment à l'éducation nationale. Il a été ment à l'eupation infinitate. Il a ce nommé en septembre dernier par M. Lionel Jospin membre d'un groupe de réflexion, présidé par le doyen Yves Martin, qui a proposé en janvier dernier une réforme de l'inspection générale.]

## Rectificatif

#### Les milliards de la recherche

Contrairement à ce que nous avons écrit dans le Monde du 8 avril, Sur la foi d'une dépêche de l'Agence France-Presse, le gouver-nement n'envisage pas de débloquer 11 milliards de francs supplémen-taires en faveur de la recherche au cours du Xe Plan (1989-1992). Cette somme est destinée à l'éducation nationale. Cela n'empêche pas la recherche d'être considérée comme l'une des priorités du gouvernement pour les années à venir... | depuis la fin du mois dernier. En net- charge s.

## BIBLIOGRAPHIE

#### Un traité du conseiller Henri Angevin

#### La cour d'assises et les malices de sa procédure

La Cour de cassation se trouve de plus en plus surchargée. Depuis plusieurs années, de nombreuses suggestions ont été faites, des propositions, avancées, afin que la juridiction suprême puisse faire face dans des « délais raisonnables », à l'inflation des pourvois dont elle est saisie. Sans qu'il soit certain que M. Henri Angevin, conseiller à la Cour de cassation, ait eu à l'esprit cette obsession, ou seulement cette pensée, il faut bien constater que son ouvrage, la Pratique de la cour d'assises, semble avoir pour objet de réduire notablement l'activité de la chambre criminelle. Certes, les subtilités du droit sont telles que la haute juridiction sera toujours sollicitée. Mais l'important travail de M. Angevin devrait contribuer à limiter les pourvois aux cas sans précédent et aux erreurs grossières dont peuvent avoir été entachés les arrêts rendus ou la conduite de la procé-

dure d'audience, Chaque acte de cette procédure qui s'impose à toute cour d'assises est examiné avec minutie et l'auteur paraît avoir envisagé tous les cas particuliers en faisant une multitude de références aux décisions de la chambre criminelle, fondées tant sur l'interprétation des textes français que sur les dispositions de la convention européenne des droits de

i'homme. Ce traité apparaîtra d'abord comme un ouvrage technique destiné aux magistrats, aux greffiers, aux avocats et aux étudiants en

 Un suspect inculpé après le meurtre de Valbonne. – M. Marc Nogueras, juge d'instruction à Grasse, a inculpé d'assassinat, jeudi 6 avril, Pasquale Strano, cinquante ans, de nationalité italienne, après le meurtre à Valbonne (Alpes-Maritimes) d'un agriculteur de quarante-neuf ans, Louis Raibaud, qui figurait parmi les candidats d'une liste « divers droite » aux dernières élections municipales (le Monde du 5 avril). Pasquale Strano, qui n'a rien avoué, a été reconnu par un témoin comme étant l'homme qui se dissi que pour attendre l'agriculteur qui allait prendre, comme à son habitude, un café dans un bar tout pro-

che. Le meurtrier, qui dissimulait son

visage demère un foulard, avait tué

Louis Raibaud de trois cartouches de

chevrotines. Pasquale Strano, un

ébéniste calabrais sans travail, était

logé par l'agriculteur dans une petite maison sur sa propriété. Il avait eu,

quelques jours plus tôt, une violente

altercation avec l'agriculteur au sujet

de son hébergement. Découverte à Poltiers du cadavre d'une fillette. - Le cadayre d'une fillette d'environ trois ans à été découvert, jeudi 6 avril, dans un immeuble de Poitiers (Vienne), dissimulé dans une valise. L'autopsie, pratiquée vendredi, a établi que la mort remonterait à environ un an. La découverte a été faite à l'occasion de travaux de rénovation d'un vieil immeuble de Poitiers, inoccupé droit, ce qui ne l'empêche pas d'être rédigé en termes clairs, qualité qui n'est pas encore la règle des arrêts de la Cour de cassation. Ce souci de clarté lui permetra sans doute d'être consulté par un public plus élargi. Il est surtout appelé à rejoindre aux rayons des bibliothèques des « pénalistes » le célèbre traité de Fernand Chapar intitulé la Cour d'assises, bible jusqu'à présent des greffiers et greffières de cours d'assises. A l'intention de ces derniers, M. Angevin a consacré une cinquantaine de pages de couleur jaune, dans lesanelles figurent des exemples types d'arrêts, des modèles de conclusions ou de procès-verbaux où seules les identités et les dates ont été laissées en blanc.

L'ouvrage est conséquent, ce qui montre bien, même si le simple spectacle d'une audience ne le laisse pas tonjours voir, qu'il n'est pas facile d'être président d'une cour d'assises. Le risque de la cassation peut surgir à chaque instant, tout comme les contraintes de la procédure peuvent avoir un effet inverse à celui qui est recherché : en devenant excessives et obsessionnelles, elles peuvent nuire à un bon déroulement des débats.

#### MAURICE PEYROT.

+ Henri Angevin : la Pratique de la cour d'assises, de Henri Angevin, traités-formulaires, Litec 1989, 480 pages, 330 F.

(1) La Cour d'assises, de Fernand Chapar, manuel Dalloz de droit usuel, 4 édition 1988, 268 pages. toyant les caves, des peintres ont trouvé une valise soigneusement

ficelée dans laquelle le corps de la fillette avait été placé. Les premiers résultats de l'autopsie n'ont pas permis de déterminer les causes de la mort, mais ont fait apparaître que le corps ne portait aucune lésion extérieure provoquée par une arme quelconque. La police a aussitôt commencé une enquête parmi les anciens parition de fillette n'a, d'autre part, été signalée à Poitiers ou dans la région depuis plusieurs années.

 L'Association professionnelle des madistrats condamne le projet d'abrogation de la « loi Pasqua ». -- L'APM (Association professionnelle des magistrats) « condamne fermement », dans un communiqué diffusé vendredi 7 avril, le projet du gouvernement visant à abroger la « loi Pasqua » de septem-bre 1986 sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France. Pour l'APM, ce projet témoigne « une fois de plus d'un profond mépris > envers les magistrats, « qu'on prétand utiliser comme de simples alibis pour des décisions de caractère purement administratif, créant ainsi tout à fait artificiellement un contentieux considérable qu'ils n'ont pas les moyens de traiter ». L'association « s'indigne, à cet égard, de la passivité évidente du garde des sceaux quant à la défense des intérêts supérieurs de l'institution dont il a la

BASKET-BALL : les joueurs professionnels aux Jaux olympiques. - Les joueurs professionnels de basket-ball pourront désormais participer aux compétitions régies par la Fédération internationale (FIBA) et notamment les championnats du monde et les Jeux olympiques. La décision a été votée à une large majorité, vendredi 7 avril à Munich (RFA), lors du congrès extraordinaire de la FIBA. Les joueurs de la National Basket-Ball Association (NBA), la ligue professionnelle américaine, pourront donc évoluer en sélection nationale et représenter les Etats-Unis aux JO.

• FOOTBALL : Coupe de France. - Les clubs de Lille et de Mulhouse ont fait match nul (0-0), vendredi 7 avril au stade Grimonprez-Jooris de Lille, en match avancé des huitièmes de finale de la

Coupe de France. • NATATION : melleure performance mondiale. - La Rou-maine Livia Copariu a battu à Sibiu, lors des championnats de Roumanie en bassin de 25 mètres, la meilleure performance mondiale du 100 mètres nage libre en 53 s 48/100. L'ancienne meilleure performance mondiale était détenue depuis 1983 par l'Allemande de l'Est Meineke avec un temps de 53 s

## Mania et Else, porteuses d'espoirs

révolutionnaires, furieusement romantiques et... sionistes. Elles se rencontreront à Berlin, se retrouveront en Palestine. Mania, la Russe, et Else, l'Allemande, sont les héroïnes du film

de l'Israélien Amos Gitai Berlin-Jérusalem.

Elles seront socialistes,

JÉRUSALEM de notre correspondant

Le scénario est à peine romancé, juste quelques libertés » : ces deux femmes ont existé et se sont côtoyées en dépit de cheminements personnels et politiques différents. Mania, la fera le coup de fusil dans les collines de Galilée ; Else, l'intellectuelle, traversera l'époque en écrivant de la poé-sie expressionniste. Mais dans leur idéalisme révolutionnaire et sioniste, elles ont incarné, dit Gitai, • une des traditions fondatrices de l'Etat d'Israël ». « C'était, poursuit-il, l'époque de l'innocence, des grands rèves et de l'utopie intacte, une uto-pie à la fois socialiste et sioniste, avant que la confrontation avec la réalité ne vienne en souligner les contradictions, avant que l'idéal ne

commence à s'effriter. Mania Wilbushewitch-Shohat est née en 1879 en Russie, dans une famille de petits propriétaires ter-riens, prés de Grodno (Biélarussie). Elle a vingt ans quand elle est arrêtée et jetée en prison pour activités sub-versives au sein des socialistes révolutionnaires : Mania a participé à une tentative d'attentat contre le ministre de l'intérieur du tsar, responsable d'une série de pogromes; elle est aussi l'organisatrice d'un réseau de

En 1904, elle quittera la Russie pour la Palestine. Elle va y retrouver deux de ses frères, deux originaux, exerçant à Jaffa la profession d'« inventeurs », portant barbe à la Tolstoi et blouse de monjik, membres d'une organisation de pionniers sio-nistes, le Hevat Zion (L'amour de Sion), créée en 1881 par des étu-diants de Saint-Pétersbourg. On est dans l'univers un tantinet illuminé des premiers vrais croyants en la cause de Sion.

Mania va participer à la fondation d'un groupe de colons armés, constitué sur le modèle des villages cosalac de Galilée), dont les membres s'en vont à cheval assurer la défense des implantations juives de Palestine. Les photos de l'époque les montrent attifés d'improbables costumes arabes, sabre à la ceinture, fusil en bandoulière et turban sur la tête. Mania était formidablement dure et formidablement généreuse, raconte l'écrivain Amos Elon; elle était sentimentale et Sans peur, fanatiquement sioniste et fanatiquement socialiste (1). »

La Palestine est encore une prorince de l'Empire ottoman. En 1914, Mania sera quelque temps exilée par les Turcs – en Anatolie – avant de reprendre son combat sioniste au len-demain de la guerre : l'empire de la



Porte s'est alors effondré, et la Pales-tine va passer sous mandat britanni-

A l'époque, l'Allemande Else asker-Schuller a une cinquantaine d'années. Elle est poète de grand d'années. Elle est poète de grand talent, en tout cas recomme, et a déjà beaucoup publié. Bourgeoise en rup-ture de famille, elle mène une vie de bohème et fréquente, à la terrasse des cafés, l'intelligentsia politique et artistique de l'heure. On lui prête mille extravagances, une vie où la légende se mêle parfois à la réalité et que pas moins de trois biographes ne tirereront jamais tout à fait au clair. On est en 1919. C'est, dans l'Allemagne vaincue, la naissance de la Répu-blique de Weimar, sur les décombres de la révolte des spartakistes de Rosa Luxemburg et de Karl Liebknecht. Else est sympathisante – du moins est-ce ce qu'assure Gitai.

#### Quatre ans d'enquête

Elle vit ensuite à Berlin, où elle est proche du peintre Kandinsky et des architectes de l'école du Bauhaus. Ce Berlin des années 20, dit Gitai, - c'est alors le plus grand bouillonnement culturel de l'Europe, dans le chaos économique total et à la veille de l'apocalypse politique .. 1933 : Hitler est nommé chancelier, et, en mai de cette année-là, Else Lasker-Schuller assiste au grand autodafé berlinois. Les nazis brûlent les livres, par centaines, et notamment les siens. L'histoire veut qu'Else s'en fût directement à la gare prendre un billet -aller simple - pour Zurich, où elle séjournera quelques années avant de s'installer à Jérusalem en 1937.

La poète expressionniste n'avait strement pas des convictions sio-nistes aussi solides que celles de son amie Mania. Simplement, Else n'a pas vraiment eu le choix. Berlin-lérusalem : l'itinéraire avait été décidé par les nazis, en quelque sorte, et beaucoup de ses amis qui ne l'ont pas suivie périront dans les camps.

Si les personnalités de Mania et d'Else étaient exceptionnelles, le parcours ne l'était pas. Il sera celui de bien des fondateurs de l'Etat d'Israël. L'émancipation nationale du peuple juif, pensaient-ils, devait prendre la forme d'un État socialiste. L'écrivain Amos Elon explique encore: « Mania était l'incarnation éclatante de cette imbrication du sionisme et du révolutionnarisme russe. »

Gitai a deux ans de moins que l'Etat d'Israël: trente-huit ans. Alors qu'il tourne les dernières images à Jérusalem, sous un ciel de mars gris et pluvieux, la droite vient d'emporter une nette victoire aux élections muni-cipales. Son chef, le premier ministre Itzhak Shamir, conforte un pouvoir qui paraît chaque jour échapper un peu plus à cette gauche travailliste, dont Mania fut une des fondatrices. L'Israël de 1989 ressemble sans doute fort peu aux rêves des deux per-sonnages de Berlin-Jérusalem. Mais le cinéaste se défend d'avoir voulu faire - un film nostalgique >, et s'il regarde ses héromes avec attendrissement et admiration, il ne veut pas, ditil, « les idéaliser », en dresser un portrait angélique et innocent. Dans le tumulte de l'époque, Mania et Else étaient ce qu'elles étaient, porteuses lité de la Palestine des années 30 et 40

va quelque peu écorner. Else est morte en 1945. Mania eise est morte en 1943, Mama seize ans plus tard, après avoir été dans la Haganah, l'organisation de défense juive qui deviendra l'armée israélienne, après avoir fondé des kib-boutzim et joué un rôle important dans la centrale syndicale Histadrut.

Gitai a mis quatre ans pour enquêter, rencontrer parents et témoins puis écrire son scénario-fresque, qu'il a fallu tourner en moins de trois mois. Il a confié le rôle de Mania à une actrice de théâtre israélienne. Rivka Neumann, et celui d'Else à l'Allemande Liza Kreuzer. Il a voulu tourner en son direct, dans une vingtaine de décors différents et dans toutes les langues qui furent celles de cette hislangues qui rurem cenes de cette ins-toire : allemand, russe, français, anglais, yiddish, hébren et arabe. Entreprise aussi risquée qu'ambi-tieuse, mais pour laquelle il a bénéfi-cié de l'appui de quelques très grands artisans : Houri Aleian a assuré la photo de toute la «partie berlinoise», en fait tournée à Paris, et Antoine Boufanti a été l'ingénieur du son. La musique a été composée par Marcus

Stockhausen (le fils de Karlheinz). Amos Gitai a déjà réalisé une dizaine de films : des documentaires - notamment la Maison et Journal de campagne - et, il y a trois ans, une première oeuvre de fiction, Esther, tous trés « politiques » - tournant autour du conflit avec les Palestiniens et jugés fort peu tendres pour le gouvernement israélien. Certains ont été boycottés par la télévision, d'autres ont eu une distribution semiconfidentielle, souvent confinée à la cinémathèque de Jérusalem. Berlin-Jérusalem est pour Amos Gitai une manière d'examen de passage qui devrait le faire connaître du grand

Gitai ne le dit que trés pudique ment, mais il y a un peu plus encore:
l'histoire que raconte Berlincelle de sa propre famille : • Mon grand-père maternel était russe, nu en Palestine en 1905, mon père était allemand, architecte, membro du Bauhaus, ayant quitté Berlin pour Jérusalem en 1934, juste quand il était encore temps. » Comme Mania, comme Else.

#### ALAIN FRACHON.

★ Le film est use coproduction internationale, comprenant notamment la chaîne de télévision britannique Channel Four, en France la SEPT et la Maison de la culture du Havre, en Italie la société Nova-Films, et d'autres encore.

(1) Amos Elon, The Israelis, Pounders and Sons, pp. 185 et ss., Adam-

#### Hommage à Marin Karmitz

#### Quand New-York reconnaît la différence

New-York rend hommage à Marin Karmitz, producteur heureux *de* La vie

المستعبد في معالي المستوالي المستولي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي المستوالي

est un long fleuve tranquille, Bagdad Café, Une affaire de femmes... et qui fut également réalisateur.

 J'ai été flatté, dit Marin Karmitz, mais assez surpris que les Américains se préoccupent d'un Français, et surtout d'un producteur. Dans la mesure où la notion de producteur, depuis un certain nombre d'années, menace de tomber en désuétude. »

Remarque curieuse en un temps où des gens tels que David Puttnam, Jeremy Thomas ou Ed Pressman commencent à être commis du public. Au cours de ses nombreux entretiens An cours de ses nombreux emireneus avec la presse, au cours aussi d'une rencontre, le 5 avril, avec l'Association des producteurs indépendants, Karmitz précise : « On admet que réalisateur, écrivain, opérateur, sont des métiers. Producteur, non. » Il seule du « décartre qui commence à parle du « désastre qui commence à caractériser cette profession » et en tient pour responsable la télévision. « Elle transforme les producteurs en directeurs d'usines et en managers de chaînes de fabrication. » D'où l'importance, à ses yeux, de cet hommage, qui correspond peut-être, dit-il, « au besoin de reconnaître à nouveau un métier en voie de

Tandis que, sorti depuis peu, Chocolat, de Claire Deuis, produit par
Karmitz, connaît un (relatif) succès
critique, public et financier — « avec
une prévision bax-office se montant à plusieurs millions de dollars » — l'hommage du Musée d'art moderne couvre non seulement les films pro-duits par Karmitz et MK2 (de La Vie est un long fleuve tranquille an Mur de Yilmaz Giney, en passant par Looks and Smiles de Ken Loach, Mélo d'Alain Resnais et, Affaire de femmes de Claude Chabrol) mais aussi, de Camarades à Coup pour coup, les films qu'il a réalisés.

« Là, je suis stupéfait ! », dit-il, rappelant que Camarades était passé au Festival de New-York en 1969 et qu'« à la fin de la projection, les gens étaient debout dans la salle du Lincoln Center en train de chanter l'Internationale! » La décision de présenter aussi Karmitz réalisateur revient entièrement à Lawrence Kar-dish, co-directeur de la Cinémathèque new-yorkaise qui estime essen-tielle cette remise en perspective

Ce n'est pas la première fois que le Musée d'art moderne de New-York consacre un hommage à un produc-teur français (Anatole Danman avait précédé Karmitz dans ce domaine) ; en revanche – et c'est une grande promière – cet hommage fera la tournée de plusieurs grandes villes améri-caines : en mai, il sera à Chicago (Film Center, Art Institute), en juillet à Boston (Musée des beaux-arts) et à l'université de Berkeley, en août à l'université de Los Angeles.

« Je suis tout à sait conscient de l'Importance de la chose, dit-il, dans la mesure où je sais à quel point il est difficile de pénétrer ce marché », sou-ligue Marin Karmitz. Certes,

poursuit-il, le cinéma français a. su le public moyen, l'image d'un produit de luxe au même titre qu'un parfum Chanel; « mais il maintient une pré-sence, et je préfère de loin le produit de luxe au silence ». cinen

Marin Karmitz évoque la fonda-tion des 14-Juillet-Bastille (salles passant – en version originale – des passant d'auteurs dans un quartier populaire porté uniquement sur le karaté et le porno). « C'étais senser de prendre une piace, une citadelle avancée dans un camp ennemi, et à partir de là, essayer de faire tache d'huile. C'est de la lutte de gué-

Il s'en prend dès lors au discours de Claude Berri, « repris par les hautes instances culturelles socialistes ». selon lequel, pour résondre la crise du cinéma et conquérir les marchés cinéma et conquérir les marchés étrangers, l'Europe (donc la France) dont faire des films de plus en plus chers, généralement en langue anglaise... « Or on sair que « cher » signifie tel type de remabilité, donc tel type de diffusion, donc tels types de suite : con la cher » de sujets : ceux qui ne dérangent per-

On a bean jeu de lui répliquer que sa dernière production - réalisée par Alain Resnais sur un scénario de l'humoriste Jules Pfeiffer - est en anglais. « Ce film est né de conversa-tions que j'ai eues avec Resnais, et l'intrigue ressemble à ce que je vis en ce moment : je suis à New-York, je ne parle pas un mot d'anglais, je suis complètement paumé, je ne sais même pas comment je peux rentrer dans ma chambre. Aucune référence, aucun point d'appui. J'en discutais un jour avec Resnais; quelque temps plus tard, je me retrouvais avec un scénario qui inversait cette situation, racontant un Américain à Paris face à une civilisation à laquelle il ne comprend rien. Il est normal que dans le film on parle anglais, c'est le sujet même du jilm. Karmitz étand le sujet du Resnais

à la préoccupation actuelle de l'horià la préoccupation actuelle de l'hori-zon 92 et aux concentrations force-nées du type Warner Communi-cations-Time Inc. « Le fond du pro-blème est celui-ci : quelle langue va-t-on parler? L'Europe doit-elle se soumettre à la langue anglaise ou dois-on préserver notre culture et nos caractéristiques culturelles? On nous dit en France on autourd'hui le nous dit en France qu'aujourd'hui le choix se limite à ceci : assimmilation ou marginalisation. C'est ce qu'on proposait aux juifs à partir des amées 30 et aux protestants avant l'Edit de Nantes. Je refuse les termes mêmes de ce débat. D'où l'Importance que j'accorde à ce qui se passe au Musée d'art moderne de New-York : c'est la reconnaissance, peutêtre l'acceptation par les Américains d'une différence.

Vendredi 7 avril, il a mis à l'épreuve ladite « reconnaissance d'une différence » lors de la présentation de gala d'Une affaire de femmes. Le film n'a pas encore de distributeur américain. La bataille risque d'être rude – ce portrait par Clande Cha-brol et Isabelle Huppert d'une «faisense d'anges », arrive au moment où la campagne bat son plein qui vise à renverser la décision, prise il y a quinze ans par la Cour suprême, de légaliser l'avortement...

HENRI BÉHAR.

#### MUSIQUES

#### Le Printemps de Bourges

# Images du show-biz

Le Printemps devait se terminer, ce week-end, avec Claude Nougaro et une série de concerts rock donnés par The Pogues, Womack and Womack, Nick Cave and The Bad Seeds.

Seule manifestation de l'année réunissant tous les courants de la chanson et des musiques populaires, entreprise culturelle employant pen-dant deux semaines 700 personnes, le Printemps de Bourges a présent quatre-vingt-cinq speciacles répartis dans dix salles, soit sensiblement le même chiffre que lors de la précé-dente édition. Mais le festival ne va pas atteindre le même nombre de spectateurs : environ 90 000 per-sonnes au lieu de 120 000 l'année

Si les petites salles de 300 à 1000 places ont été systématiquement remplies chaque jour par un public de dix-huit à vingt-cinq ans, provenant pour moitié de la région, le Palais des congrès (2000 places), le Pavillon (3000) et le Stadium (10000, la vitrine des stars) ont eu leur audience en dents de scie : 200 personnes pour le rocker chinois au Palais des congrès, 500 dans le même lieu pour les rockers soviétiques, 4000 pour Kassav au Stadium, 6000 pour Renaud, 7000 pour Stevie Wonder.

La baisse sensible de spectateurs provient sans doute de deux faceurs : le pouvoir sans contrepoids du « Top 50 », qui détermine aujourd'hui la quantité de billets vendus dans les grandes salles; un paysage musical en pleine mutation mais sans encore d'aléments fédéra-

La fin de la semaine à Bourges a permis de faire deux déconvertes : celle de Patrick Pelletier, dont c'était le premier vrai spectacle, et celle de Liane Foly, déjà comme par

un séjour au «Top 50».

Né il y a vingt-six ans d'une mère algérienne et d'un père français, Patrick Pelletier a grandi à La Rochelle et vécu dans une bande qui le chargeait de voler des disques dans les centres commerciaux. Il a ainsi écouté James Brown, Miles Davis et Al Jarreau avant d'entrer, à l'âge de treize ans, dans un centre jeunes délinquants à Poitiers. Il y est resté trois ans, a obtenu en sor-tant un CAP de plâtrier et est devenu... moniteur-éducateur stagiaire dans un centre social pour adolescents. C'est là qu'il est devenu un fou de l'improvisation vocale dans la tradition d'Al Jarreau et de Bobby Mac Ferrin. Patrick Pelletier n'utilise que peu de phrases, plutôt des mots, des points de repère pour laisser imaginer des sentiments, pour développer des émotions. Pelletier se produit en duo avec un bassiste et chante de la soul comme un Noir de Harlem.

Liane Foly swingue aussi. Et elle Liane roly swingne aussi. Et elle mélange avec humour le français et l'anglais, chante enfin des standards américains comme *The man I love* et *Stormy Weather*. Liane Foly vient au Printemps dans le cadre d'une politique de promotion vonlue par son producteur Xavier Dubuc. Celui-ci a déjà finance un soir de bind dernier à la Cincle un soir de juin dernier, à La Cigale, un showcase, un « spectacle-vitrin » d'une beure un quart. Coût : 300 000 F.

heure un quart. Coût: 300 000 F.

Xavier Dubuc dirige, avec Jacotte
Dubuc, à Lyon, la société Rainbow.
Il est l'un des jeunes producteurs
actifs du show-biz. Avec quelques
autres organisateurs de spectacle, il
participe à l'actuelle réorganisation
d'un métier dont les lois (licence,
droits d'auteurs, etc.) ont rarement
été appliquées jusqu'ici. Promoteur
local, il accueille dans la région
Rhône-Alpes les tournées de variétés
et de rock (à Lyon, Jean-Jacques
Goldman a rassemblé récemment
35 000 personnes); producteur, il 35 000 personnes); producteur, il monte des concerts comme ceux de Francis Cabrel au Zénith en septempour les régions un spectacle créé à Paris comme celni de Jacques Higo-lin (quarante dates jusqu'en juin; budget de la tournée: 15 millions de francs). Projet de Xavier Dubuc : une salle de spectacle au cœur de Lyon.

CLAUDE FLÉOUTER.

La grève au Centre Pompidou

#### Beaubourg paralysé (Suite de la première page.)

deux directions : améliorer globalement les problèmes liés aux personnels et aménager l'espace. Quand je suis arrivée ici, remarque-t-elle, j'ai noté qu'il n'y avait aucun plan de carrière, ni de formation pour les employés du Centre. On avait estimé, au départ, que ceux-ci ne feraient que passer par Beau-bourg. Or certains d'entre eux

Ses efforts doivent porter dans

sont là pratiquement depuis le. début. On a ensuite traité les revendications, secteur par secteur, sans jamais vouloir envisager l'ensemble des problèmes. Une politique à courte vue qui one posseigue à courie vue qui n'a rien réglé au fond et que je refuse catégoriquement. Le Cen-tre Pompidou est un tout. Les problèmes de personnels, comme ceux qui sont liés à l'aménagement des espaces, seront réglés giobalement ou ne le seront

#### Une direction commerciale

Ce langage a l'avantage de la fermeté et de la transparence. Pour l'instant, il ne convainc guère les syndicats, qui ne nient pas, cependant, la bonne volonté de la nouvelle présidente. Et puis, comment dégager des res-

plus de monde sans gonfier démesurément un budget déjà considérable :413 millions de francs. « Mieux gérer le centre, répond Hélène Ahrweiler, sans que la qualité de celui-ci s'en trouve affecté. » Réduire, par exemple, le nombre des missions à l'étranger, paraît-il abusif. N'utiliser la sous-traitance que de manière exceptionnelle, ce qui est loin d'être la règie. Coordonner la programmation. Eviter les invitations abusives d'intervenants étrangers. Examiner le devis des manifestations avec un œil critique et ne pas accepter n'importe quel chiffre : « 6 mil-lions de francs pour une exposition Wharol proposée par le MOMA, c'est trop cher. » Mieux diffuser les produits du Centre: « J'ai créé une direction com-merciale qui n'existait pas. » Se préoccuper enfin de la publicité comme du mécénat.

Ce dernier point inquiête les responsables du Centre de création industriel, qui redoutent que la politique culturelle soit soumise aux lois du marché. « Nous devons déjà trouver nous-mêmes 50 % du financement de nos expositions, remarque l'une d'entre elles. Nous avons du annuler au dernier moment un projet « parcs et jardins » parce

que le sponsor avait renoncé. Olivetti nous a imposé, par ailleurs, une rétrospective Folon dont nous ne voulions pas. >

L'aménagement de l'espace est un autre problème que la nouvelle présidente aura à résoudre très vite. Chaque mètre carré est ici chèrement disputé. Si l'IRCAM a réussi à s'aggrandir, grâce à l'entregent de son patron, Pierre Boulez, le Musée national d'art moderne, plus riche que son homologue de New-York », étouffe littérale-ment, la Bibliothèque publique d'information est débordée par son succès. Privilégier l'un des départements au détriment de l'autre ou prôner, comme le font certains, le déménagement de secteurs entiers signifie un changement radical de la vocation du Centre dont la vertu première est justement la pluridisciplina-rité. La «Convergence Beaubourg » redoute surtout que le ministère de la culture, tuteur de l'établissement, ne se désintéresse progressivement du Centre au profit des autres grands traau pront des autres grands tra-vaux, qui arrivent aujourd'hui à maturité. Ce n'est peut-être pas un hasard si la récente grève s'est déclenchée le jour de l'inauguration des sous-sols de la Pyramide du Grand Louvre. EMMANUEL DE ROUX.





# **Spectacles**

## cinéma

## LES FILMS NOUVEAUX

APRÈS LA PLUIE, Film français de Camille de Casabianea : Foram Arc-ea-Ciel, 1= (42-97-53-74) ; Chuny Palace, 5• (43-54-07-76) ; Genmont Ambassade, 8• (43-59-19-08) ; 14 Juillet Bastille, 11• (43-57-90-81) ; Miramar, 14• (43-20-89-52).

d. 

. 186 4

. . . . .

. . .

777

\$24 (3°)

1.1

4.10

. -

1.

**李维**沙 (4) (2)

i 10

A PROCESSION

- .

Miramer, 14º (43-20-89-52).

LA CITADELLE Film algérien de Mohamed Chonikh, v.o.: Foram Arcen-Ciel, 1º (42-97-53-74): Utopia Champollion, 5º (43-26-84-65); Studio 43, 5º (47-70-63-40): Trois Parmassiens, 14º (43-20-30-19). Studio 43. 9: (47-70-63-40): Trois Parmassiens, 14: (43-20-30-19). FORCE MAJEURE. Film français de Pierre Jolivet: Forum Horizon, 1\*: (45-08-57-57): 14 Juillet Odéom, 6: (43-25-59-83): UGC Montparmasse, 6: (45-74-94-94): George V, 8: (45-62-41-46): Saint-Lazaro-Pasquier, 8: (43-87-35-43): Pathé Français, 9: (47-70-33-88): UGC Lyon Bestille, 12\*: (43-43-01-59): Fanvette, 13\*: (43-31-56-86): Mistral, 14\*: (45-39-52-43): 14 Juillet Beaugrenelle, 15\*: (45-75-79-79): Images, 18\*: (45-22-47-94): Le Gambetta, 20\*: (46-36-10-96). JEU D'ENFANT. (\*) Film américain

Gambetta, 20º (46-36-10-96).

JEU D'ENFANT. (\*) Film américain de Tom Holland, v.a.: Ciné Beaubourg, 3º (42-71-52-36); UGC Danton, 6º (42-25-10-30); UGC Biarritz, 9º (45-62-20-40); v.f.: Rex, 2º (42-36-83-93): UGC Montpartasse, 6º (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); UGC Gobelina, 13º (43-36-23-44); Ganmont Alésia, 14º (43-27-84-50);

Convention Saint-Charles, 15 (45-79-33-00); UGC Convention, 15 (45-74-93-40); Images, 18 (45-22-47-94); Trois Secrétan, 19 (42-06-79-79).

LA LÉGENDE DU SAINT EUVEUR. Film franco-italien d'Ermanno Oimi, v.o.: Forum Arcsaclel, 1 = (42-97-33-74); Pathé Impérial, 2 = (47-42-72-32); Cluny Palace, 5 = (43-54-07-76); George 14 = (43-54-07-76); Tois Parmassions, 14 = (43-20-30-19).

LA MASCHERA. Film italies de Florella Infascelli, v.o.: Latina, 4º (42-78-47-86); Les Trois Luxembourg, 6: (46-33-97-77); Le Triomphe, 8º (45-62-45-76); Sept. Parmassiem, 14º (43-20-32-20). VOYAGEUR MALGRÉ LUL Film

VOYAGEUR MALGRÉ LUL Film américain de Lawrence Kasdan, v.o.: Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Pathé Hantefauille, é (46-33-79-38); Pathé Marignan-Concorda, 8" (43-59-92-82); 14 Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81); Sept Parnassicas, 14" (43-20-32-20); 14 Juillet Bastynenelle, 15" (45-75-79-79); v.f.: Pathé Françaia, 9" (47-70-33-88); Les Nation, 12" (43-43-46-67); Fauvetta Ris, 13" (43-31-60-74); Gaumour Alésia, 14" (43-27-84-50); Pathé Montparnasse, 14" (43-20-12-06); Pathé Chechy, 13" (45-22-46-01).

La cinémathèque

PALAIS DE CHAILLOT (47-84-24-24) DIMANCHE

Hommage à Kinnyo Tanaka: Barberousse (1965, v.o. s.t. anglais -projection
sous réserve), d'Akira Kurosawa, 15 h;
Hommage à Edward R. Pressman, prochecur: Sœurs de sang (1973), de Brian de
Palma, 19 h; True Stories (1986, v.o.
s.t.f.), de David Byrne, 21 h.

Rimini et le cinéma : Identification d'uns femme (1982, v.o. s.t.f.), de Michelangelo Antonioni, 14 h 30; les Vitelloni (1952, v.o. s.t.f.), de Federico Fellini, 17 h 30; Keos, Contes Siciliens (1983, v.o. s.t.f.), de P. Taviani et V. Taviani, 20 h 30.

Taviani et V. Taviani, 20 h 30.

Du Louvre aux Tuileries: Louvre médiéval: la Demi-finale du Watercissh (1986) d'Alain Esméry, la Tour de Neale (1964) de François Legrand, 14 h 30; Chis d'œil à Mona Lisa: Actualités Gasunont, la Joconde (1958) d'Henri Gruel et Jean Lenika, Mick Micheyl chante la Joconde (1966) de Dady Davis-Boyer, Jeux d'artifices (1986) de Virginie Thévenet, 16 h 30; le Louvre et la Cour de Franço: le Palais du Louvre (1969) de Denis Basdevant, les Trois Mousquetaires (1953) de A. Hunchelle, 18 h 30; les Trésors de Louvre: Que sais-je ? (1985) d'Elsa Cayo, la Petite Cuillère (1966) de Carlos Vilandebo, luc statuette (1966) de Carlos Vilandebo, le Déjeuner sur l'Înerbe de Manet (1981) d'Alain Ferrari, la Ioconde (1980) d'Alain Ferrari, la Ioconde (1980) d'Alain Ferrari, la Louvre, du donjou à la pyramide (1989) de Jean Lacouture, 20 h 30.

#### Les exclusivit**és**

LES AILES DU DÉSIR (Fr.-All., v.o.):
Cinoches, 6' (46-33-10-82).

LES AVENTURES DU BARON DE MUNCHAUSEN (A., v.o.): Forum Horizon, 1" (45-08-57-57); Action Rive Gauche, 9' (43-29-44-00): 14 Juillet Odéon, 6' (43-25-59-83): George V, 8' (45-62-41-46): Pathé Marignan-Concorde, 8' (43-59-92-82); Max Linder Panorama, 9' (48-24-88-88): 14 Juillet Bastille, 11" (43-57-90-81): Bienventle Montparnasse, 15" (45-66-50-50): v.f.: Pathé Impérial, 2" (47-42-72-52); George V, 8' (45-62-41-46): Fanvette Bis, 13" (43-31-60-74): Gammont Aléxia, 14' (43-27-84-50): Pathé Montparnasse, 14' (43-20-12-06): Gammont Convention, 15' (48-22-42-27): Pathé Cilchy, 18" (45-22-46-01): Le Gambetta, 20' (46-36-10-96).

BAGDAD CAFÉ (A., v.o.): 14 Juillet Parnasse, 6' (43-26-58-00): Le Triomphe, 8' (45-62-45-76).

LA BELLE ET LE CLOCHARD (A., v.f.): Forum Orient Express, 1" (42-33-42-26): Rex. 2" (42-36-83-93): UGC Montparnasse, 6' (45-74-94-94): UGC Copéra, 9" (45-74-95-40): UGC Lyon Bastille, 12" (43-43-01-59): UGC Copéra, 9" (45-74-95-40): UG LES AILES DU DÉSIR (Fr.-AIL, vo.) :

Cosmos, 6. (45-44-28-80). CAMILE CLAUDEL (Fr.): Gaumont Opéra, 2 (47-42-60-33); Gaumont

#### PARIS EN VISITES

LUNDI 10 AVRIL

Promenade-déconverte du quartier Passy-Trocadéro », 10 h 30, métro Passy, en haut des marches (V. de Lan-glade).

gisae;

L'Opéra », 14 heures, halle d'entrée
(M. Pohyer).

Le thé en l'hôtel de Rambouillet ou la
vie raffinée des femmes du Marais »,
14 h 30, 62, rue Saint-Antoine (I. Hanller).

ler).

L'île Saint-Louis », 14 h 30, mêtro
Pont-Marie (M.-C. Lasnier).

Hôtels et passages du faubourg
Saint-Honoré », 14 h 30, mêtro Bourse,
sortie Bibliothèque nationale (Fièneies)

Trésors gothiques du Musée de Cluny - 14 h 30, 6, place Paul-Painlevé (Approche de l'art). -Notre-Dame et le début de l'art gothique - 14 h 30, devant le portail central (C. Merle)

- Immeubles haussmanniens et post-haussmanniens aux abords du palais Garnier », 15 heures, façade principale de l'Opéra, en haut des escaliers

(Monuments historique).

«L'église Saint-Roch», 15 heures, entrée, 296, rue Saint-Honoré (Paris et son histoire).

La Révolution française et l'Europe », 16 beures, entrée de l'exposi-tion, Grand Palais (P.-Y. Jaslet). Ambassade, 8º (43-59-19-08); Gaumont Aléxia, 14º (43-27-84-50); Miranter, 14º (43-20-89-52).

(43-20-89-52).
CHAMBRE AVEC VUR... (Brit., v.o.):
Cinoches, 6\* (46-33-10-82); v.f.: Club,
9\* (47-70-81-47).
FAUX-SEMBLANTS (\*) (Cre., v.o.):
Cinoches, 6\* (46-33-10-82); George V,
8\* (45-62-41-46).
FEMMES AU BORD DE LA CRISE DE
NERFS (Esp., v.o.): 14 Juillet Odéon,
6\* (43-25-39-83); Elysées Lincoln, 8\* (43-59-36-14); v.f.: La Nouvelle Maréville, 9\* (47-70-72-86).
GORTLIES DANS LA BRUME (A.

GORTLLES DANS LA BRUME (A., v.o.): UGC Emitage, 3º (45-63-16-16); v.f.: Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31).

LE GRAND BLEU (Fr., v.f.): Rex (Le Grand Rex), 2º (42-36-83-93); Los Montparaos, 14º (43-27-52-37). HIGH HOPES (Brit., v.o.): Gamment Les Halles, 1= (40-26-12-12); Saint-André-des-Arts I, 6: (43-26-48-18); Gamment Ambassade, 8: (43-59-19-08); Gamment Parnasse, 14: (43-35-30-40).

L'INSOUTENABLE LÉGÈRETÉ DE L'ÉTRE (A., v.o.) : Cinoches, 6 (46-33-TTINERAIRE D'UN ENFANT GATE

(Fr.) : George V, 8 (45-62-41-46). JE SUIS LE SERGNEUR DU CHA-TEAU (Fr.): George V. 3 (45-62-41-46); Trois Parnassiens, 14 (43-20-30-19).

30-19).

JUMEAUX (A., v.o.): Ferum Orient
Express, 1st (42-33-42-26); UGC Danton, 6st (42-25-10-30); George V. 8st (45-62-41-46): Pathé Marignan-Concorde, 8st (43-59-92-22); Sept Parrassiens, 14st (43-20-32-20); vf.: Rex. 2st (42-36-83-93); Paramount Opéra, 9st (47-42-83-93); Paramount Opéra, 9st (47-42-83-93); (43-59-97-82); v.f.: Rex. 2º (42-30-42-83-93); Paramount Opéra, 9º (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12º (43-43-01-59); Parwette, 13º (43-31-56-86); Mistrel, 14º (45-39-52-43); Pathé Mompermanse, 14º (43-20-12-06); Convention Saint-Charles, 15º (45-79-33-00); Gunmount Convention, 19º (48-22-42-27); Pathé Clichy, 18º (45-22-46-01); Le Gambetta, 20º (46-36-10-96).

KHANDHAR. Panthéon, 5º (43-54-15-04).

KHANDHAR. Panthéon, 5º (43-54-15-04).

COMÉDIE CAUMARTIN (47-42-43-41). Brassens, Brel: 20 h 30, dim. 15 h 30.

COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11).

L'OURS (Fr.-All.): Latina, 4 (42-78-47-86); Elysées Lincoln, 8 (43-59-36-14); Les Montparnos, 14 (43-27-

PAPA EST PARTI, MAMAN AUSSI (Fr.): Studio 43, 9 (47-70-63-40). PELLE LE CONQUERANT (Dan, v.o.): Gaumont Les Halles, 1st (40-26-12-12); Les Trois Balzac, & (45-61-10-60); v.t.: Les Montparnos, 14st (43-27-5-27)

QUI VEUT LA PEAU DE ROGER RAB-BIT ? (A., v.f.) : La Nouvelle Maxéville, 9 (47-70-72-86) ; Républic Cinémas, 11 (48-05-51-33) ; Denfert, 14 (43-21-

#### Samedi 8 - Dimanche 9 avril

BAIN MAN (A., v.o.): Gammont Les Halles, 1\* (40-26-12-12); Gammont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Gammont Opéra, 2\* (47-42-60-33); Ciné Beam-bourg, 3\* (42-71-52-36); 14 Juillet Odéon, 6\* (43-25-59-83); Publicis Saint-Germain, 6\* (42-22-72-80); Le Pagode, 7\* (47-05-12-15); Gammont Ambassade, 8\* (43-59-19-08); Publicis Champe-Elynées, 3\* (47-20-76-23); UGC Nor-mandie, 8\* (45-63-16-16); La Bastille, 11\* (43-54-07-76); Gammont Parmasse, 14\* (43-35-30-40); 14 Juillet Beaugre-nelle, 15\* (45-75-79-79); UGC Maillot, 17\* (47-48-06-06); v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); Brotague, 6\* (42-22-57-97);

17 (47-48-06-06); v.f.: Rex, 7s (42-36-83-93); Brotagne, 6s (42-22-57-97); Saint-Lazarre-Pasquier, 8s (43-87-35-43); Paramount Opéra, 9s (47-42-56-31); Les Nation, 12s (43-43-04-67); UGC Lyon Bastille, 12s (43-30-159); UGC Gobelins, 13s (43-36-23-44); Gaumont Alésia, 14s (43-27-84-50); Gaumont Convention, 15s (48-28-42-27); Pathé Wepler, 18s (45-22-46-01); Le Gambetta, 20s (46-36-10-96).

SALAAM BOMBAY! (indo-Fr., vo.) : Lucernaire, 6º (45-44-57-34).

LA SALLE DE BAIN (Fr.): Ciné Beau-bourg, 3 (42-71-52-36); Saint-André-des-Arts II, 6 (43-26-80-25). LE SORGHO ROUGE (Chin., v.o.) : Studio 43, 9\* (47-70-63-40). LE SUD (Arg.-Fr., v.o.) : Lucernaire, 6\* (45-44-57-34).

TEQUILA SUNRISE (A., v.n.): Forum Arc-on-Ciel, 1= (42-97-53-74); 14 Juillet

Odéon, 6\* (43-25-59-83); George V, 8\* (45-62-41-46); UGC Biarritz, 8\* (45-62-20-40); Sept Parnassiens, 14\* (43-20-32-20); v.f.: Rex, 2\* (42-36-83-93); UGC Montparnasse, 6\* (45-74-94-94); Paramount Opéra, 9\* (47-42-56-31); UGC Lyon Bastille, 12\* (43-43-01-59); UGC Gobelins, 13\* (43-36-23-44); Gammont Adsia, 14\* (43-27-84-50); Gammont Convention, 15\* (48-28-42-27); Pathé Clichy, 18\* (45-22-46-01); Le Gambetta, 20\* (46-36-10-96).

UN TOUR DE MANÈGE (Pr.): Gaumont Les Halles, 1st (40-26-12-12); Gaumont Opéra, 2st (47-42-60-33); Pathé Hantefenille, 6st (46-33-79-38); Les Montparnos, 14st (43-59-19-08); Les Montparnos, 14st (43-27-52-37); Gaumont Convention, 1st (48-28-42-27).

Gammont Convention, 15° (48-28-42-27).

UNE AUTRE FEMME (A., v.o.): Ciné
Beaubourg, 3° (42-71-52-36); UGC
Odéon, 6° (42-25-10-30): UGC
Rotonde, 6° (45-74-94-94); UGC
Champs-Elysées, 8° (45-62-20-40); La
Nouvelle Maxéville, 9° (47-70-72-85);
La Bestille, 11° (43-54-07-76); Escurial,
13° (47-07-28-04).

UNE EMETROPHE DE AUTRE CO.

WILLOW (A., v.o.) : Epte de Bois, 5 (43-

théâtre

#### LES SPECTACLES NOUVEAUX

SONATE A JOHANNESBURG. Espace Acteur (42-62-35-00) 20 h 30; dim. 16 h 30. JOURNAL FURIEUX, Lucernaire

Forum (45-45-7-34), Thestre rouge (sam.) 21 h 30. UNE FEMME SEULE, Tourtour (48-87-82-48), (sam.) 19 h. PHEORE. Nouveau theatre Mouffe-tard (43-31-11-99) 20 h 30; dim. 15 h 30.

LA CASE DÉPART. Marie-Stuart (45-08-17-80), 20 h 30. TU MPAS SAUVÉ LA VIE. Dannon (42-61-69-14) 21 h; dim. 15 h 30. LES CAPRICES DE MARIANNE. Montpermasse (43-22-77-74) 21 h; dim. 16 h.

ARÈNES DE LUTÈCE (42-66-34-84). Aladin's palace aux mille miroirs : 15 h et 20 h 30, mer., dim. 15 h. 20 h 30, mer., dam. 15 h.

ARTS-HEBERTOT (43-87-23-23). Le
Triomphe de la jalousie: 20 h 30.

ATALANTE (46-06-11-90). De Sade, Juliette: 20 h 45, dim. 16 h.

ATELJER (46-06-49-24). Henri IV: 21 h, dim. 15 h 30.

ATRIONEEL LOUISE. LOUISET. (47-42).

COMÉDIE DE PARIS (42-81-00-11).
Voltaire's Folies : 21 h.
COMÉDIE-FRANCAISE (40-15-00-15).
La Folle Jourade ou le Mariage de Figaro : 20 h 30. D Dim. La Cagnotte : 20 h 30. Britannicus : 14 h.

LA BRUYERE (48-74-76-99). Entre nous LA BRUYERE (48-74-76-99). Entre nons soit dit: 21 h, dim. 15 h.

LUCERNAIRE FORUM (45-44-57-34). Théâtre noir. Le Penti Prince: 18 h 45. Le Jardin d'Al Mustafa le prophète: 20 h. Quant au diable, n'en parfors pas: 21 h 30. Théâtre rouge. L'Aquarium: 18 h 45. Après la pluie, le beau temps: 20 h. Journal furieux: 21 h 30.

MADELEINE (42-65-07-09). La Foire d'empoigne : 18 h et 21 h, dim. 15 h 30. MARAIS (42-78-03-53). Une vie bouleversée: 14 h 30. L'Avare: 20 h 45. marie STUART (45-08-17-80). Le Revizor: 18 h 30. La Case départ : 20 h 30.

MARIGNY (42-56-04-41). Starmania : 21 h, dim. 16 h.

21 h, dim. 16 n.

MARIGNY (PETIT) (42-25-20-74). La
Face cachée d'Orion: 21 h.

MATHURINS (42-65-90-00). Une vie de

MATHURINS (PETITS) (42-65-90-00).
Pour l'amour de Marie Salat: 19 h.
MOGADOR (48-78-75-00). D'Artagnen:
20 h 30, dim. 15 h 30.
MONTPARNASSE (43-22-77-74). Les
Caprices de Mariame: 21 h, dim. 16 h.

ODEON (43-25-70-32). La Mouette : 20 h 30, dim. 15 h. OPÉRA-COMIQUE - SALLE FAVART (48-78-75-00). Je me sonviens : 20 h 30, dim. 15 h.

dim. 15 h 30.

ATHÉNÉE-LOUIS JOUVET (47-42-67-27). Seile Christian Bérard. Calles: 20 h 30. Salle Louis Jouvet. Les Amants magnifiques: 20 h 30.

AU COUVENT DES CORDELIERS (43-29-40-63). Une felle électrique: 21 h, dim. 15 h.

PALAIS DES CONGRÉS (48-28-40-90). Holiday on Lee: le Tour du monde en quatre-vingts jours: 14 h 15, 17 h 30 et

Holiday on Lee: le Tour du monde en quatre-vingts jours: 14 h 15, 17 h 30 et 21 h, dim. 14 h 15 et 17 h 30. PALAIS ROYAL (42-97-59-81). Et le spectacle continue! Raymond Devos : 20 h 30, dim. (dernière) 15 h 30. PÉNICHE-OPÉRA (42-45-18-20). Nina et les comédiens ambulants : 21 h, dim.

POCHE-MONTPARNASSE (45-48-92-97). Salle L Journal d'une petite fille : 21 h, dim. 15 h. Salle IL Ossia : 21 h, dim. 15 h 30.

RANELAGH (42-88-64-44). L'Effet des

HERRERT BECKL. Corps et espaces Pomere graphique, 1915 - 1931. Salle d'art graphique, 4 étage. Entrée : 22 F. Jusqu'an 23 avril. CULTURE DE L'OBJET. Galerie du Cei. Jusqu'au 29 mai.

DE MATTSSE A AUJOURD'HUL 3,
et 4º étages. Entrée : 22 F. Jusqu'au
31 décembre.

Musée d'Orsay

1, rue de Bellechasse (40-49-48-14). Mer., ven., sam., mar. de 10 h à 18 h. jeu. de 10 h à 21 h 45, dim. de 9 h à 18 h. Fermé L'APRÈS-MIDI D'UN FAUNE : MALLARMÉ, DEBUSSY, NIJINSKY.

Entrée par la Pyrantide (40-20-51-51). T.l.j. sf mar. de 12 k à 22 k Visites-conférences les lun, mer., jeu., ven. à 12 k et 19 k 45, sam. à 11 k 30 (23 F). LES DONATEURS DU LOUVRE. Hall Napoléon - niveau accueil. Entrée : 25 F (ticket d'entrée au Musée). Jusqu'an 21 soût.

Musée d'Art moderne de la Ville de Paris

11, av. du Présidens-Wilson (47-23-61-27). T.l.j. sf hun. de 10 h à 17 h 30, mer. jusqu'è 20 h 30. ALAN CHARLTON, JAMES COLE-MAN, RICHARD DEACON, Entrée 15 F. Jusqu'au 21 mai.

Grand Palais Av. W.-Churchill, pl. Clemenceau, av. Gal-

GAUGUIN. Galeries nationales (42-89-54-10). T.I.j. af mar. do 10 h à 20 h. Ferme-ture des caisaes tous les jours à 19 h, mer. à 21 h. Nocturne mer. jusqu'à 22 h. Entrée : 35 F. Jusqu'au 24 avril.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LA REVOLUTION FEARLAISE E.I.
L'EUROPE 1789 - 1799. XX\* exposition
du Consell de l'Europe. Galcries nationales
(42-89-54-10). T.l.j. sf mar. de 10 h à 20 h.
Nocturne mer. jusqu'à 22 h. Entrée : 32 F.
Jusqu'au 26 juin.

L'ART ET LA VIE A MADAGAS-CAR. Musée national des Arts africains et coéaniens, 293, av. Danmesnil (43-43-14-54). T.Lj. sf mar. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 15, ssm., dim. de 10 h à 18 h Enurée: 15 F (dim.: 8 F). Jusqu'au 21 mai

ARTE IMPRIMEUR, AFFICHES. Musée de la publicité, 18, rue de Paradis (42-46-13-09). T.Lj. sf mar. de 12 h à 18 h. Entrée : 18 F. Jusqu'an 24 avril.

La Dissans, 1.

13' (4707-28-04).

UNE HISTOIRE DE VENT (Fr., v.o.):

14 Juillet Parnasse, 6' (43-26-58-00).

LA VIE EST UN LONG FLEUVE
TRANQUILLE (Fr.): Forum Orient
Express, 1" (42-33-42-26): George V, 8'
(45-62-41-46); La Nouvelle Maxéville,
9' (47-70-72-86).

LEVOI IVUPE (Fr.): Cinoches, 6' (46-33
AU-DELA DES HASARDS, André
Levoi-Gourina, ethnologue et prélisseriem. Musée de l'Homme, palais de Chailde, place de l'Romme, palais de Chailde, place de l'Romme, palais de Chailde, place de l'Homme, palais de l'Homm

CALDER INTIME. Musée des Arts décoratifs, 109, rue de Rivoli (42-60-32-14). T.l., sf lun. et mar. de 12 h 30 à 18 h, dim. de 11 h à 18 h. Entrée : 20 F. Jusqu'au 21 mai.

COSTUMES HISTORIQUES RUSSES 1700 - 1914. De la collection du musée de l'Ermitage de Leningrad. Musée Jacquemart-André, 158, bé Haussmann (45-62-39-94). T.I.j. sf lun. 1 mai de 12 h à 18 h 30. Entrée: 35 F. Jusqu'au 31 mai.

DANTAN JEUNE, CARICATU-RISTE ET PORTRAITS SCULPTES DE L'ÉPOQUE. Romantique. Maison de Balzac, 47, rue Raynouard (42-24-56-38). T.l.j. sf hn. et jours fériés de 10 h à 17 h 40, Entrée: 15 F. Jusqu'au 10 juin.

ETHEOPIE, ANNÉE TRENTE. Musée national des Arts africains et océaniens, 293, av. Daumesoil (43-43-14-54). T.L.; sf mar. de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30, sam., dim. de 10 h à 18 h. Jusqu'au 29 mai.

RICHARD MORRIS HUNT, ARCHITECTE (1827-1895). La tradition franreise en Amérique. Caise nationale des monuments historiques, bôtel de Sully - 62, rue Saint-Antoine (42-74-22-22). T.l.j. de 10 h à 18 h. Entrée : 22 F. Jusqu'au 15 mai.

LORIKA KOCH. Musée Bourdelle, 16, rue Antoine-Bourdelle (45-48-67-27). T.l.j. sf lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 15 F. Jusqu'au 21 mai.

MODES ET RÉVOLUTIONS. L'évo-lution de la mode et du costame de 1780 à 1989. Musée de la Mode et du Costume, Palais Galliera, 10, av. Pierre-1-de-Serbie (47-20-85-23). T.Lj. af lun. de 10 h à 17 h 40. Entrée : 25 F. Jusqu'au 7 mai.

CLAUDE FERRAULT (1613-1688)
OU LA CURIOSITÉ D'UN CLASSIQUE Caisse nationale des monuments historiques, hôtel de Sully, 62, rue SaintAntoine (42-74-22-22). T.l.j. sf jours fériés
de 10 h à 18 h. Entrée : 22 F. Jusqu'an
16 avril.

QUAND PARIS DANSAIT AVEC MARIANNE, Musée du Petit Palais, av. Winston-Churchill (42-65-12-73). T.l.j. st iun, et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 25 F. Jusqu'au 27 août.

LE RIRE EST UNE ARME. La cari-cature française et la Révolution 1789 -1799. Bibliothèque Nationale, galorie Man-sart, 58, rue de Richelieu (47-03-81-26). T1j. de 12 h à 18 h. Entrée : 20 P. Jusqu'au 30 avril

30 avril.
TRESORS D'ORFÈVRERIE GALLO-ROMAINS. Musée du Luxembourg, 19, rue de Vaugirard (42-34-25-95). T.Lj. sf lun. de 11 h à 18 h, jeu. jusqu'à 22 h. Entrée : 25 F, sam. : 16 F. Jusqu'au

UN VILLAGE AU TEMPS DE CHARLEMAGNE. Musée national des arts et traditions populaires, 6, av. du Mahatma-Gandhi (40-67-90-00). T.l.i. sf mar. de 10 h à 17 h 15. Entrée : 14 F, dim. : 9 F. Jusqu'au 30 avril.

Centres culturels

AMSTERDAM 'ART. Gerrit Thomas Rietveld (1838 - 1964) quand je m'asseoia. Institut néerlandais, 121, rue de Lille (47-05-85-99). T.l.j. sf lun. de 13 h à 19 h. Jusqu'au 15 mai.

CENT-CINQUANTENAIRE D'UN
GRAND COLLECTIONNEUR. Monsieur Cogmeq aux champs et à la ville.
Pavillon des Arts, 101, rue Rambuteau (4233-82-50). T.Lj. af lun. et jours fériés de 10 h à 17 h 40. Entrée : 20 F. Jusqu'an

FEDERICO FELLINI, TONINO GUERRA, FLAVIO NICCOLINL Desses. Institut culturel italien à Paris, bûtel de Galliffet, 50, rue de Varenne (42-22-12-78). T.l.j. sf dim. de 10 h à 13 h et de 15 h 30 à 18 h 30, sam. de 10 h à 13 h. lugno'an 15 avril

Jusqu'au 15 avril HERGÉ DESSINATEUR. Bibliothèque Forney, hôtel de Sens, 1, rue du Figuier (42-78-14-60). T.Lj. sf dim. et hun de 13 h 30 à 20 h. Entrée : 15 F. Jusqu'an

HOMMAGE A GEORGES SCHE-HADE. Institut du monde arabe, 23, quai Saint-Bernard (40-51-38-38). T.l.j. sf hun. de 13 h à 20 h. Du 11 avril an 30 avril.

I 10 ET SON ÉPOQUE. Institut néer-landais, 121, rue de Lille (47-05-85-99). T.Lj. sf hm. de 13 h à 19 h. Jusqu'au 20 aveil CHARLES MATTON. Espace photographique de Paris. Nouveau Forum des Halles, place Carrée - 4 à 8, grande galerie (40-26-87-12). T.Lj. sf hin. de 13 h à 18 h, sam., dim. jusqu'à 19 h. Jusqu'au 16 avril.

DENNIS OPPENHEIM. L'œuvre récente. Paris Art Center, 36, rue Falguière (43-22-39-47). T.lj. sf dim., lun. et jours fériés de 14 h à 19 h. Jusqu'au 29 avril. LES PASSAGES COUVERTS. Mairie da Ier arrondissement, 4, piace du Louvra. T.i.j. de 11 b 30 à 18 h. Visites-conférences les jeudis et samedis à 15 h.Eaurée libre. Jusqu'au 16 mai.

PRÉSENCE DE RENÉ CHAR. Maison de la Poésie, terrasse du Forum des Halles, 101, rue Rambuteau (42-36-27-53). T.l.j. de 12 h à 18 h. Jusqu'au 2 juin. MAN RAY. 360 de Eberte. Trianon de Bagatelle, bois de Boulogne, route de Sèvres (45-01-20-10). T.l.j. de 11 h à 18 h, nocturne le jeu. jusqu'à 21 h. Entrée : 15 f, entrée du pare : 5 f. Jusqu'au 5 juin.

UNE AUTRE OBJECTIVITÉ Photographie, art contemporain. Centre national des Arts plastiques, 11, rue Berryer (45-63-90-55). T.l.j. sf mar. de 11 h à 18 h. Entrée: 10 F. Jusqu'au 30 avril.

## "Il faudrait être fou pour rater ce film"

**EVÉNEMENT DU JEUDI** 

"Tendre comédie" MADAME FIGARO

'... Geena Davis... irrésistible".

WILLIAM HURT - KATHLEEN TURNER - GEENA DAVIS



**VOYAGEUR MALGRE LUI** UN FILM DE LAWKENCE KASDAN

SANDARD SERVICE HELITAL TERRALLER SESSON SON DANSAGE DIRBUS LAWRENCE KASDAN VOYAGELE MALCEE LLY (THE ACCOUNTAL TOURST) CARCUTTETON AC = 2 KO WELCH . 200 (CHI MALEY . o. 75 (CHI MILLAND THE RANCE CALATIL LAWRENCE KASDAN) AND THE THE PHYLIS CARYLL I JOHN MALKOWOL THE LAWLENCE KASDAN CHARLES ORDING MICHAEL COLLO

UNITED AND ENDER BY OF PRESENT PROCESS. MANUAL PROCESS.

. .

## Informations « services »

#### MÉTÉOROLOGIE

volution probable du temps en France entre le samedi 8 avril à 0 heure et le dimanche 9 avril à 24 heures. Le défilé de perturbations alimentées

en air chaud et venant de la péninsule l'hérique se poursuivra au-dessus de notre pays. Une tendance orageuse se développera sur la façade atlantique. Les températures diurnes continueront

Dimanche : aggravation du temps sur la moitié ouest du pays, solell à l'est. Au petit matin, il pleuvra déjà aux pieds des Pyrénées. La neige tumbera à partir de 1 500 mètres d'altitude et des nuages élevés voileront le ciel de tout le Sud-Ouest.

Ailleurs, le soleil à son lever prédominera. Les températures seront assez fra-ches pour la saison : il fera entre - 1 et 3 degrés. Attention, quelques brouil-

lards pourront s'être formés par endroit, en particulier du Nord-Est au Lyonnais. en particulier du Nord-Est au Lyonnais.
Au fil des heures, la pluie progressera
vers le Nord. Vers midi, le parapluie
sera nécessaire sur l'Aquitaine, le MidiPyrénées et le Roussillen. En fin de journée, il pleuvra sur les régions s'étendant
du massif pyrénéen et du golfe du Lion,
à l'Auvergne et aux Charentes, jusqu'à
la Bretagne et à la Normandie. Ce
seront plutôt des averses, voire des
nuages, qui affecteront la façade atlantique.

De la Corse et de la Provence-Côte d'Azzr, à Rhône-Alpes, au Nord-Est et au Nord, le soleil continuera à briller. Le vent sonffiera assez for sur le lit-toral du Languedoc et du Roussillon. Les températures maximales varievont entre 13 et 15 degrés dans le Nord-Ouest pour atteindre 17 à 19 degrés dans le Sud-Est, voire 21 degrés.

SITUATION LE 8 AVRIL 1989 A 0 HEURE TU







| j Edit      | PER/ |          |         | _           |                                  |           |     | 110      |             | <b>RPS</b> (       |            |                |   |
|-------------|------|----------|---------|-------------|----------------------------------|-----------|-----|----------|-------------|--------------------|------------|----------------|---|
| le 7-4-1    |      |          |         |             | es relevées ent<br>et le 8-4-198 |           |     | ıs Tü    | -           | <del>0 0-4</del> - | 136        | 1.7            |   |
|             | RAN  | _        |         | <u> </u>    | 7009S                            |           |     |          |             | 18                 | 39         | 19             | - |
| _           |      |          |         |             | TOULDUSE                         | . 15      | 7   | č        | LUCCEMEN    |                    | 10         | _              |   |
| AIACCIO     |      | _        | -       | -           | PORTEA PLIE                      |           |     | Ď        |             |                    |            |                |   |
| BARRIIZ .   |      | 12       | 7       | P           |                                  | _         |     | -        |             | CH                 |            |                |   |
| BORDEAUX    |      | 5        |         | P           | ÉTRA                             | MGF       | :R  |          |             |                    |            |                |   |
| EOURGES .   |      | 13       | 4       | Ċ           | ALGER                            | 26        | 16  | C        |             | ********           |            | á              |   |
| <b>PEST</b> |      | 12       | 2       | Ď           | AMSTERDAM                        |           |     | Ň        | MONTREA     |                    | 8          | á              |   |
| CAEN        |      |          | 1       | D           | ATHENES                          |           |     | D        | MOSCOU.     |                    | é          | -2             |   |
| CHERBOUR    | 5    | 9        | 4       | D           | BANGKOK                          |           |     | Ñ        |             |                    |            | 15             |   |
| CLEMONT     | 111  | 11       | 3       | P           | BARCELONE                        |           |     | Ĉ        |             |                    |            | _              |   |
| DOON        |      | 13       | 5       | Ā           | BELGRADE                         |           |     | Ď        |             | K                  |            | 5              |   |
| GRENOBLE    |      |          | 10      | _           | ERLIN                            |           |     | Ñ        | OSTO        |                    | 5          | -              |   |
| <u> </u>    |      |          | 2       | Ð           | RUELES                           |           |     | ₽        | PALMADE     | MAL                | 20         |                |   |
| LDECES .    |      |          | 4       | P           | LE CARE                          |           |     | Ď        | PERMIT      |                    | 24         | 7              |   |
| LYUN        |      | 16       | 8       | P           | COPENTAGUE                       |           | - 3 | Ã        |             | METRO .            |            | 24             |   |
| MARSELLE    |      |          | 14      | •           | DAKAR                            |           | 18  | Ď:       |             | ***,***            | 17         | 9              |   |
| NANCY       |      |          | . 5     | Č           | DELE                             | . 4       |     | <u> </u> | SENGAPOE    |                    | -          | -              |   |
| nantes      |      |          | 2       | ע           | DIERRA                           |           |     | Ñ        | STOCKER     |                    | 5          | Q              |   |
| NICE        |      | 16       | 11      | Č           | GENEVE                           | <u>16</u> |     | P        |             |                    | 19         | 18             |   |
| MAINS MON   | D    | 13       | •       |             | HONGEONG                         |           | 19  | ċ        |             |                    | 19         | <del>1</del> 1 |   |
| AU          |      | 14       | 7<br>10 |             | BTANBUL                          |           | 11  | Ň        |             | ********           |            | 14             |   |
| erigw       |      | שנו      |         |             | PRISALEM                         |           | 14  | D        |             | I .,               |            | Ö              |   |
| RENTES      |      | 11<br>15 | 1       | B           | LESCONE                          |           |     | N        |             | *******            |            | 10             |   |
| OL STEPHEN  |      | _        | 7       | ř           | LONDRES                          |           |     | D        | WENE        |                    |            | 5              |   |
|             | ij   | 14       | 7       | F           | 247400                           | . 14      |     |          | 1 442446 11 |                    | <u></u>    | <u> </u>       | _ |
| _           | H    | , ]      | •       |             | D                                | N         |     |          | P           | T                  | 1          | *              | E |
| A           |      | , l      |         | -           |                                  | ciel      | י ו | -        | 1           | l                  | <u>. l</u> |                | _ |
| TACLES      | brus | 700 l    | ci      | ici<br>Yest |                                  |           | 0.0 | ege      | plaie       | tempê              | TE         | pet            | 8 |

\* TU = temps universel, c'est-è-dire pour la France : heure légale moins 2 heures en été ; heure légale moins 1 heure en hiver.

#### **MOTS CROISÉS**

#### PROBLÈME Nº 4977

HORIZONTALEMENT

Coran. - V. Renflé an milieu. Si on la prête, ce n'est jamais sans intérêt. – VI. Peut porter le chapeau. Une ancienne capitale. Où il n'y a rien à prendre. - VII. Une terre. Qu'on a fait revenir à de plus justes mesures. Dupé. – VIII. Qui n'a pas de raisons de pavoiser. Des groupes inquié-tants. - IX. Susceptibles de bles ser. - X. Peut facilement être

Connaît bien le

traversé. Pour faire tenir des fardeaux. Pronom. XI. Servaient pour des réparations. Fis le malin. I ne bonne quantité. -XIL Evoque une bonne façon de parler. On ne compte pas quand elle est homête. Vérifié. — XIII. Qu'on n'avait donc pas gagné. Un homme qui tenait la chandelle. — XIV. Des gens qui n'ont rien appris. Une mou-che qui peut piquer du nez. -XV. Pas sombres. On peut y voir du sang. D'un auxiliaire.

#### VERTICALEMENT

1. Quand ils sont gros, ne se contentent pas d'une fillette. Ne vend pas à la pièce quand il fait le détail. - 2. Cri pour annoncer qu'on va faire une passe. Une certaine ten-sion. - 3. Sont très utiles dans des vestibules. Mise sous bandes. – 4. Où l'on peut en voir de toutes les couleurs. Quand eile est grosse, on fume beaucoup. — 5. Est parfois biessant. Sur l'ongle du bon payeur. Où il n'y a pas mèche. — 6. Son sel est pris utile grand on foit des pâtés. est très utile quand on fait des pâtés. Un peu de lumière. On aurait tort de dire qu'elle ne fait pas un pli. —
7. Une cavité. Qui peavent exploser si on les pique. — 8. Une maison où ça sent le sapin. Où il y a beaucoup

20.45 Jeux : Interglace. 22.28 Magazine : Ushuala. 23.25 Feuilleton : Mont-Royal. 0.20 Journal. 0.46 Spécial sport. 0.45 Série : Drôles d'histoires. 1.10 Série : Manuix.

20.45 Variétés : Champs-Elysées.

➤ 22.25 Série : Les jurés de l'ombre.
23.20 Journal. 23.35 Magazine :
Lancties noires pour mits bianches.
1.03 Solumnte secondes.

**TÉLÉVISION** 

TF 1

FR3

L Café où il n'y a pas la crème. Est vraiment chou. — II. Sont loin du entre. Des hommes qui deviennent parfois célèbres grâce à leurs liaisons. — III. Peut éclater en une minute. Participe. Mis le prix. - IV. En France.

XIII IIIX XIA

> d'éclats. - 9. Un tout petit peu de liquide. Abréviation. - 10. Qui ne circule donc pas. Peut courir sur le haricot. — 11. Dans la banlieue d'une capitale. Tragédie d'Euripide. Coupée avec les dents. — 12. A l'étranger. Pas remussit. Légumes - 13. Sans taches. Demi-lune. Gardée par celui qui n'oublie pas. Ordre de départ. - 14. Un peu touchées. C'est le bon côté des choses. -15. Dans un alphabet étranger. Jadis invoqué. Le vol des vampires.

#### Solution du problème nº 4976 **Horizontalement**

I. Marteleur. – II. Emeute. – III. Nos. Ecole. – IV. Turf. Tuas. – V. Or. Eteint. – VI. Régleur. – VII. Ure. Sm. - VIII. Osier. Cep. -IX. Reg. Ahane. - X. Opte. Nu. - XI. Eau. Super. Verticalement

1. Mentor. Orée. - 2. Amoureuse. - 3. Réer. Grigou. - 4. Tu. Fêlée. - 5. Eté. Té. Rats. - 6. Lecteur. Heu! - 7. Oulr. Ça. -8. Uhlan. Senne. - 9. Estampeur. GUY BROUTY.

Les programmes complets de radio et de référision sont publiés chaque semaine dans notre supplément du aumedi daté dimanche-lundi. Signification des symboles : De Signalé dans « le Monde radio-télévision » 🖂 Film à éviter n On peut voir n n Ne pas manquer n n n Chef-d'œuvre on classique.

Samedi 8 avril

20.30 Série : Les jupous de la Révolu-tion. 22.00 Les superstars du catch. 23.00 Cinéma : Nounds # 0.30 Gelf. 2.30 Cinéma : le Knack... et comment l'avoir m # 3.55 Cinéma : les Délices du tossing. 5.05 Série : Bergerac. 6.05 Moto.

américaine sur la 3 (suite).

2.00 Tennis.

2.00 Tennis.

2.10 Magazine : Ciné Cinq (rediff.).

2.20 Journal de la mit. 2.30 Série :

Une vie. 3.10 Voisie, voisie (rediff.).

6.10 Bouvard et compagnie (rediff.).

M. et M= Jean Chosy, M. et M. Pierre Willaime M. et M. François Demac ses enfants,
M. et M= Marc Verdet,

Victor et Emma, M™ Pauline Choay, M™ Catherine Willaime, M. Henri

Pyroznet,
Emilie, Cédric et Benjamin.
M. et M= François Willaime, Pierre, Thomas et Matthieu, M. et M. James W. de Voe, Justine et Adriea,
M. et M= Charles Demachy,

Mª Marie Demachy, ses petits-enfants et arrière-petits entants,
Et les familles parentes et alliées,
out la douleur de faire part du rappel à

M. Maurice CHOAY, officier de la Légion d'houseu croix de guerre 1914-1918, membre de l'Académie nations de pharmacie, président d'honneu du laboratoire Chosy,

le 6 avril 1989, dans sa quatre-vingt-

La cérémonie religieuse sera célébrée le mardi 11 avril, à 14 heures, en l'église Notre-Dame d'Auteuil, 2, place d'Anteuil, Paris-16\*.

Cet avist tient lien de faire-part. 50, avenue Théophile-Gantier, 75016 Paris.

Chosy, La direction générale, Et le personnel des sociétés du

groupe, out le regret de faire part du décès de M. Maurice CHOAY, officier de la Légion d'honne membre de l'Académie nations de pharmacie, président d'homeur

survenu le 6 avril 1989, dans sa qua vingt-quatorzième année.

La cérémonie religieuse sera célébrés le mardi 11 avril, à 14 heures, en l'église Notre-Dame d'Auteuil, 2, place d'Auteuil, Paris-16.

Cet avis tient lieu de faire-part. 46-48, avenue Théophile-Gautier,

Télé-matches. ➤ 18.00 Série : 200 dol-

M 6
6.00 La lucarne d'Amilicat. 6.20 Manique : Boulevard des clipa. 9.00 Jeu : Clip dédicace. 11.00 Revenuz quand vons voulez. 11.55 Informations : M 6 express. 12.05 Magazine : Ciné 6. 12.30 La petite maison dans la prairie. 13.20 Téléfim : Le uange de la mort. 14.55 Téléfim : Le 18.00 Magazine : Le glaive et la habance. 18.00 Informations : M 6 express. 18.05 Série : Brigade de mait. 19.00 Série : Campus show. 20.35 Cinéma : Nom de code, Jaguar D 22.05 Six minutes d'informations. 20.05 Série : Campus show. 22.10 Capital (rediff.). 22.15 Magazine : Ciné 6. 22.30 Cinéma : Mandingo D 0.40 Revenuz quand vous voulez (rediff.). 1.35 Manique : Roulevard des clips. 200 Le giaive et la balance (rediff.). 2.25 Magazine : Quand la science mème l'enquête (rediff.). 3.20 Magazine : Adventure (rediff.). 3.45 Ducanataire : S'Il te plait, montre-moi nos histoires. 4.10 Magazine : Dactime tion cant

(rediff.). 3.45 Documentaire: S'II to plaft, montre-moi nos histoires. 4.10 Magazine: Destination tanté (rediff.). 5.05 Documentaire: S'II to plait, montre-moi tos histoires. 5.30 Le glaive et la balance (rediff.). 6.00 Munique: Boulevard des clina.

# Le Carnet du Monde

#### <u>Décès</u>

- La Chemisio-Sains-Victor. (Loir-et-Cher).

M= Alice Come. son épouse, M. Jean-Louis Cosne, M. Vincent Cosne,

Sa famille Et ses ami

M. Jean Gabriel COSNE, géomètre expert honoraire, ancien premier vice-président de la Fédération nationale

Cet avis tient lien de faire-part.

 Le département de biologie,
L'Institut de recherche fondamentale,
Le Commissariat à l'énergie atomique,
ont le regret de faire part du décès, le
2 avril 1989, du Le département de biologie,

rofesseur Claude GARY-BOBO, chef du service de hiophysique au département de hiologie.

Tous ses collaborateses Et anis de service de biophysique et du groupe de biophysique des systèmes membranies. membranaires, unt la douleur de faire part du décht du

professeur Chande GARY-BOBO, chef du service de hiophysique du Commisseriet à l'énergie atomique,

sarvena le 2 avril 1989. L'inhamation a cu lieu le 4 avril, à

- M= Masoel Picard, son épouse, M. François Picard, otaire à Paris, et Mar Prançois Picard, M. Jean-Louis Picard, commissaire-prisess à Paris, et Mar Jean-Louis Picard,

M. et M- Yves Picard. M. et M= Jean-Chande Bochet,
M. et M= Manc de Tracy,
M. et M= Christophe Ficard,
MM. Didier, Christian et Patrick

MM. Thierry, Offvier, Xavier et Guilkume Picard, MM. Eric et Hervé Picard. M. Aymer de Tracy, es cutants, petits-cafe

M. Marcel PICARD.

notaire honogaire, aucien président de la Chambre des notaires de Paris,

du Conseil supérieur du notariat, maire honoraire de Carville, officier de la Légion d'honseur, croix de guerre 1939-1945, médaille d'or

survenz à Paris, le 6 avril 1989, dans sa quatre vingt-dixième aumée, muni des sacrements de l'Égisse, et invitent à la messe d'inhumation qui sera célébrée le mardi 11 avril, à 15 heures, en l'église de Carville (Calvados), où l'on se réu-

Des prières et des messes.

M 6
20.35 Téléfilm: Minui connection.
22.00 Téléfilm: Mortelle lune de miel.
23.20 Six minutes d'informations.
23.25 Concert Jean-Michel Jarre.
0.05 Missique: Bonievari des clips.
2.40 Magazine: Adventure (rediff.).
2.25 Magazine: Ondes de choc (rediff.).
3.20 Magazine: Le ginive et la balance (rediff.).
3.45 Documentaire: S'îl te pinit, montre-moi nos histoires.
4.10 Magazine: Destination santé (rediff.).
5.05 Documentaire:
5'îl te pinit, montre-moi nos histoires.
5.30 Magazine: Adventure (rediff.). Une messe sera dite ultérieurement à Notre-Dame-de-Grace de Passy, sa

56, rue de Boulsiuvilliers, 75116 Paris.

- Les familles Thevenet, Chartier, Mathelin, Ses nièces, neveux, petits-enfants, Et ses amis, ont la douleur de faire part du décès de

M. Jacques THEVENET, artiste peintre, croix de guerre, officier de la Légion d'honneur médaille de la Ville de Paris,

survenu le 5 avril 1989, à son domicile.

Télé-matches. D 18.00 Série : 200 dollars plus les frais. 19.00 Série : La fièvre d'Hawaii. 20.00 Journal. 20.30 Cinéma : Délivrance au 22.30 Documentaire : De l'influence du jeus sur la munique. 23.15 Magazine : Reporters (rediff.). 0.00 Journal de mimit. 0.05 Magazine : Reporters (suite). 0.25 Série : Miss Marple. 2.10 Magazine : Ciné Cinq (rediff.). 2.20 Tendresse et passion (rediff.). 3.10 Série : Voisia, roisine. 5.10 Bouvard et compagnie (rediff.). 5.30 Tendresse et passion (rediff.). La cérémonie religieuse et l'inhuma-tion out en lieu le 8 avril, à 14 houres, en l'église de Dommartin (Nièvre).

Cet avis tient lieu de faire-part.

Anniversaires - En ce 10 avril 1989, dix-septième

M= Georges REVILLIOD, né Marcolle Chevillard,

tous ceux qui l'out connue et gardent

**CARNET DU MONDE** reignements : 42-47-96-03.

Tarif de la ligne H.S.

facturées sur le beer de deux lignes. Les lignes en bienc sont obligatoires et facturées. Minimum 10 lignes.

## 20.30 Téléfilm: Le retour de Sherlock Holmes. 22.25 Série: La belle et la bête. 23.25 Magazine: Télé-matcha. 23.35 Série: Arabesque. 0.00 Journal de minuit. 0.05 Arabesque (rediff.). 0.40 Bouvard et compagnie (rediff.). 20.35 Samdynamite. 21.50 Journal. 22.15 Magazine : Le divan. 22.35 Magazine : Municales. 23.35 La puit américaine sur la 3. 0.30 La mit

TF 1 6.35 Série : Drôles d'histoires. 7.90 Bonjour la France, bonjour l'Europe. 7.45 Magazine : Bonjour monsieur le maire. 7.55 Jardinez avec Nicolas. 8.10 Club Dorothée dissanche. Nicolas. 8.10 Clab Dorothée dinsanche. 8.15 Spécial Disney dimanche. 8.55 Clab Dorothée dinsanche (suite). 9.25 Dessin animé: Juliette, je t'alme. 9.55 Pas de pitié pour les croissants. 10.25 Magazine: Les animanx du monde. 10.55 Magazine: Auto-moto. 11.25 Magazine: Téléfoot. 12.30 Jen: Le juste prix. 13.00 Journal. 13.30 Série: Tonnerre de feu. 14.20 Mondo Dingo. 14.45 Série: Rick Hunter, inspecteur choc. 15.40 Tierof à Longchenn. 15.50 Série: Harry Fox le vieux resard. 16.45 Disney parade. 18.00 Variétés: Y-a-t-il encore un coco dans le show? 18.25 Série: Vivement badi. 18.25 Magazine: 7 sur 7. Invité: Charles Aznavour. 20.00 Journal. Charles Aznavour. 20.00 Journal 20.40 Chema: Nous from tous at 20.40 Chéma : Nous frons tous au paradis mm 22.35 Magazine : Sport dimanche soir. 23.25 Journal. 23.45 Documentaire : Le fleuve Jaune. 9.40 Variétés : Cannet rock festival.

A2 8.30 Magazine : Câlin-matin.
9.00 Committe Pisian. 9.15 Emissions
intellites. 10.00 Présence protestante.
10.30 Le jour du Seigneur.
11.00 Messe. 12.05 Dimanche Martin.
13.00 Journal. 13.20 Cyclisne : ParisRosbaix. 14.10 Dimanche Martin.
15.20 Cyclisne : ParisRosbaix. 14.10 Dimanche Martin. Rosbaix. 14.10 Dimanche Martin. 15.30 Cyclisme: Paris-Reubaix (suite). 17.00 L'école des fans. 17.45 Série: McGyver. 18.30 Maga-zina: Stade 2. 19.30 Série: Magay. 28.00 Journal. 28.40 Téléfikm: Les louves. 22.20 Musiques au cœur. 23.35 Journal. 0.00 Magazine: Apos. 0.14 Solvante secondes. 0.15 Histoiras

## Dimanche 9 avril

CANAL PLUS

8.00 La méthode Victor. De 8.15 à 9.00 Amuse 3, 9.00 Magazine : Rencontres. 10.30 Magazine : Latitudes. 11.30 RFO hebdo. 12.00 Musicales (rediff.). 13.90 Magazine : D'un solellà l'autre. 13.30 Forum RMC-FR 3. 14.30 Teunis. 17.05 Magazine : Monrasso remais. 17.00 Migazine: Montagne. 17.30 Annue 3. 19.00 Série: Le retour de Sheriock Holmes. 20.02 Série: Benny Hill. 20.35 Documentaire: Optique. 21.30 Magazine: Océaniques. 22.05 Journal.

7.15 Dessins animés: Décode pas Bunny. 8.40 Cabou cadin. 9.00 Cinéma: Paternity m 10.35 Cinéma: On ne vit que deux fois mu En clair jusqu'à 14.00. 12.30 Magazine: Rapido. 13.05 Magazine: Mon zénith à noi. 14.00 Série: Palaca. 15.10 Pochettes surprises. 15.30 Documentaire: La ceisture d'or de Landy. 16.00 Moto. 17.00 Basket-hall asséricais. 17.55 Magazha: Sport-flash. 18.00 Cinéma: Merlin Penchanflash. 18.00 Cinima: Merlin Fenchan-teur m. En clair jusqu'à 20.30. 19.35 Dessins azimés: Ca cartoon. 20.25 Magazins: Tranches de Part. 20.30 Cinima: A la recherche de la pantible rose u 22.10 Flash d'informa-tions. 22.15 Golf. 22.35 Cinima: les Délices du tousing. 2.10 Série: Sta-les 13.

6.30 Le Journal permanent. De 7.30 à 11.00 Dessins animés. 11.00 Série : La belle et la bête (rediff.). 12.00 Série : Baretta. 13.00 Journal. 13.25 Téléfilm : Cas de conscience. 15.15 Téléfilm : Deux anies. 17.00 Magazine :

HIGER

-

e propiet 1200

The man of the same 4 4 4 F-1986

ya manifestation in

28

# ÉTRANGER

4. - ÉTATS-UNIS : Les groupes Time et Warner annoncent leur intention de fusionner pour constituer le premier groupe mondial de communication (7 et 9).

5. - SOUDAN: M. Sadek El Mahdi, premier ministre depuis mai 1986, accepte, sons la pression de l'armée, de former une nouvelle coa-lition avec l'ensemble des partis et des syndicats, sauf le Front national islamique, qui était associé au pon-voir depuis mai 1988. Dès sa première réunion, le 26, le gouverne-ment approuve l'accord de paix conclu le 16 novembre 1988 avec la rébellion sudiste (1-, 3, 5-6, 7, 10, 14, 24 et 28).

5-7. - CHINE: Au Tibet, de violentes émeutes antichinoises sont très sévèrement réprimées à Lhassa, où la loi martiale est instaurée le 8. Le nombre des més serait bien supéricur aux seize morts officiellement reconnus. Pékin proteste après l'adoption, le 16, par le Parlement européen et par le Sénat américain, de résolutions condamnant la répression au Tibet (du 7 au 16 et du 18

5-7. - GRANDE-BRETAGNE: Une conférence sur la protection de la couche d'ozone est réunie à Londres à l'invitation de M= Thatcher. Les représentants de cent vingt-quatre pays y participent, alors que istres de l'environnement de la CEE ont décidé, le 2, d'accélérer leurs efforts pour réduire l'usage des chiorofluorocarbones qui détruisent la couche d'ozone et provoquent un réchauffement de la Terre (du 4 au

6. - EST-OUEST: Les négociations sur les forces conventionnelles en Europe s'ouvrent à Vienne en présence des ministres des affaires étrangères des vingt-trois pays qui y participent (les seize membres de l'OTAN et les sept du pacte de Varsovie). M. Chevardnadze, ministre soviétique des affaires étrangères, présente, le 6, un plan de désarmement en trois phases, avant d'avoir, le 7, son premier entretien avec M. Baker, le nouveau secrétaire d'Etat américain (4, 7, 8, 9 et 25).

6. - VENEZUELA: Le couvre-Du 27 février au 2 mars, entre trois cents et cinq cents personnes ont été tuées lors de la répression des émeutes contre les mesures d'austérité. Plus de 1,2 milliard de dollars de crédits sont accordés par les Etats-Unis, par l'Espagne et, le 30. par le FMI (du 1= au 13 et 15/III, 1=/IV).

7. - AFGHANISTAN : La résistance lance une attaque contre Jalalabad, troisième ville du pays entre Kaboul et la frontière pakistanaise. Tandis que de très violents combats se poursuivent autour de la ville, encerciée jusqu'à la fin du mois, Moscou dénonce le soutien militaire apporté par le Pakistan aux moudjahidins (3, 7, du 9 an 21, 25, 28, 29

9. - ÉTATS-UNES : Le rejet per le Sénat de la nomination de M. John Tower au poste de secrétaire à la défense est un grave échec pour le président Bush. Ce dernier nomme, dès le 10. M. Richard Cheney, qui est confirmé par le Sénat le 17 (du 2 au 13, 18, 19-20 et 24).

9. - ONU: La Commission des droits de l'homme à Genève adopte une résolution condamnant les violations des libertés fondamentales en

Roumanie. L'URSS et les trois autres pays de l'Est représentés à la Commission ne prennent pas part au vote, tandis que la Hongrie parrainant la résolution (5-6, du 8 au 13, du 16 au 24 et 26-27).

9-10. - FRANCE-ALGÉRIE : M. Mitterrand se rend en Algérie pour d'amicales conversations - avec le président Chadli (1ª, 10 et

10. - DÉVELOPPEMENT : M. Nicholas Brady, secrétaire américain au Trésor, lance de nouvelles propositions d'allégement de la dette des pays en voie de développement cuvers les banques commerciales. Le 23, dix-huit ministres latinoaméricains sont reçus à l'Elysée pour faire le point sur le plan fran-çais de réduction de la dette présenté à l'ONU en septembre 1988 par M. Mitterrand (du 11 au 14, 18, du 21 au 25, 28 et 31/III, 1=/IV).

11. - PAYS-BAS : Un « sommet sur la protection de l'atmo-sphère du globe - est réuni à La Haye à l'initiative des premiers ministres français, néerlandais et norvégien. Les dirigeants de douze Etats industrialisés et de douze pays en voie de développement y partici-pent, dont MM. Mitterrand et Rocard pour la France : ni les Etats-Unis, ni l'URSS, ni la Chine ne sont représentés. Un « appel à tous les Etats du monde » est lancé afin que soit créée une autorité mondiale de l'environnement (8, du 11 au 14, 17 et 18/III, 4/IV).

12. - AUTRICHE: Les élec-tions régionales en Carinthie, à Salzbourg et au Tyrol sont marquées par les progrès du Parti libéral (droite ultranationaliste) de M. Jörg Haider (11 et 14).

12. - MADAGASCAR : A l'élection présidentielle, M. Didier Ratsiraka est rééin pour un troi-sième mandat avec 62 % des suf-frages, alors qu'il en avait obtenu 80 % en novembre 1982. Le régime, au pouvoir depuis 1975, se libéralise et se démocratise (11, 15 et 18).

12. - RFA : Aux élections municipales à Francfort, les chrétiens-démocrates perdent la mairie au profit des sociauxdémocrates alliés aux Verts. Le parti néo-nazi NPD fait son entrée au conseil municipal avec 6,6 % des suffrages et 7 des 91 sièges (10, 14

14. – GRÈCE: M. Agamem-non Koutsoyorgas, numéro deux du gouvernement, démissionne en raison de son implication dans le « scandale Koskotas », qui empoi-sonne le climat politique depuis quatre mois et menace de plus en plus le premier ministre, M. Andréas Papandréon (8, 10, 11, du 15 au 18,

14. - LIBAN : A Beyrouth, de violents tirs d'artillerie sont échangés entre le secteur chrétien et le secteur musulman. Les jours suivants, les bombardements redoublent d'intensité, après que le géné-ral Michel Aoun, chef de l'armée et du gouvernement chrétiens, eut appelé à la - guerre de libération » contre « l'hégémonie et l'occupation syriennes ». A partir du 21, le blocus total par Damas et ses alliés libanais, tandis que les cessez-le-fen. à peine décrétés, sont rompus (9 et à partir du 14).

14. - SUISSE: Mort de Zita de Habsbourg, dernière impératrice

# **Mars 1989** dans le monde

Chronologie

La chronologie paraît le deuxième dimanche de chaque mois Les chiffres entre parenthèses indiquent la date du numéro du Monde où est rapporté l'événement cité.

- par ÉDOUARD MASUREL —

d'Autriche et reine de Hongrie qui vivait en exil depuis 1919 (15 et 16/III, 4/IV).

15. - AFRIQUE DU SUD: M. Pieter Botha reprend ses fonc-tions à la tête de l'Etat après la congestion cérébrale dont il a été victime le 18 janvier. Le Parti national, an pouvoir depuis 1948, a sou-haité, le 13, que M. Frederik De Klerck, qui dirige le parti depuis la démission, le 2 février, de M. Botha, devienne président de la République dans l'întérêt du pays » (9, 11, 14, 15. 17 et 25).

15. - CEE: Le Parlement européen adopte, par 244 voix contre 55, une résolution recommandant que le droit de vote soit accordé aux étrangers ressortissants des pays mem-bres de la CEE pour les élections municipales (17).

15. - HONGRIE: D'importantes manifestations sont organisées à Budapest par le pouvoir comme par l'opposition pour célé-brer la fête nationale, rétablie au 15 mars, jour anniversaire de l'insur-rection de 1848 contre les Autri-

16. - OCI: La dix-huitième session ministérielle de l'Organisation de la conférence islamique, réunie à Ryad depuis le 13, refuse de soutenir l'appel au meurtre lancé par l'imam Khomeiny contre Salman Rushdie, mais qualifie d'apostat l'anteur des Versets sataniques et condamne fermement son livre (du 14 au 21).

16. - RFA: Après les élections du 29 janvier à Berlin-Ouest, les socianx-démocrates forment avec les Alternatifs le gouvernement régional, dont huit des onze membres sont des femmes (4, 11, 15 et 18).

16. - URSS: M. Gorbatchev fait adopter par le comité central de nouvelles réformes en faveur d'une décollectivisation de l'agriculture, après avoir dressé, le 15, un bilan catastrophique de la situation dans les campagnes et dénoncé les pénuries qu'entraînent incurie, gaspillage et mauvaise gestion (17 et 18).

18-19. - ISRAEL: Sept Palestiniens sont tués au cours d'un weekend particulièrement meurtrier dans les territoires occupés, où le soulèvement ne faiblit pas. Le 30, la Cisjordanie et Gaza sont isolées pour la Journée de la terre célébrée par les Arabes israéliens (7, 8, 9, 14, 15, 21, 23, 24, 25, 28, 29 et 31/III, 1=/IV).

19. - SALVADOR: M. Alfredo Cristiani, candidat de l'ARENA (extrême droite), remporte l'élection présidentielle avec 53,82 % des suffrages exprimés. L'abstention, en partie due au mot d'ordre de boycottage lancé par la guérilla, atteint près de 50 %. La guerre civile, qui a fait soixante-dix mille morts en neuf ans, ne s'interrompt pas le jour du scrutin, où des affrontements font quarante-trois morts dont trois journalistes, M. Cristiani succédera le 1" juin au président démocrate-chrétien José Napoléon Duarte (2, 4, 7, 10, 11, dn 17 an 24, 28, 30 et 31/III. 2-3/IV).

20. - CEE-IRAN: Les ministres des affaires étrangères des Douze décident d'autoriser chaque pays à renvoyer son ambassadeur à Téhéran, un mois après leur rappel en raison de l'affaire Rushdie et alors que l'Iran et la Grande-Bretagne ont, le 7, rompu leurs relations diploma-tiques. L'imam Khomeiny affirme, le 22, que l'Europe est « humiliée » et « honteuse » (du 1" au 13 et du

29. - CHINE: M. Li Peng, prenier ministre, annonce devant l'Assemblée nationale populaire un ralentissement des réformes et un plan d'austérité de deux ans « au moins » afin de lutter coutre l'inflation qui s'élève à près de 30 % en rythme annuel. D'autre part, une campagne d'intellectuels pour l'amnistie des « prisonniers politiques » provoque un durciss des autorités (17, 19-20, 22, 24, 28,

30 et 31}. 22. - ITALIE : Le dix-huitième congrès du Parti communiste. réuni depuis le 18 à Rome, s'achève en approuvant une ligne politique qui le rapproche de la social-démocratie

(19-20, 22 et 24). 22. - ONU: Une - convention sur les mouvements transfrontières de déchets dangereux » est approuvée par les délégations de cent gramme des Nations unies pour l'environnement (PNUE). Contrairement au souhait de nombreux pays africains, les exportations de déchets ne sont pas interdites, mais elles seront strictement contrôiées (23 et 24).

22. - PROCHE-ORIENT : Une deuxième « rencontre formelle » américano-palestinienne a lien à Carthage (Tunisie), en dépit de plusieurs tentatives d'infiltration de commandos palestiniens en Israël, destinées à torpiller le dialogue entre l'OLP et les Etats-Unis (du 3 au 7, 9, 12-13, 14 et du 17 au 25).

BANGLADESH: M. Mohammed Ershad, président du Bangladesh en visite d'Etat en France, s'entretient avec M. Mitterrand du projet lancé par ce derajer pour contrôler les inondations (23, 24 et 26-27).

24. - ÉTATS-UNIS : En Alaska, un pétrolier de 300 000 tonnes, l'Exxon-Valdez, s'échoue après avoir heurté un récif dans la baie du Prince-Guillaume, au sud du terminal pétrolier de Valdez. Les 42 000 tonnes de brut échappées de ses soutes provoquent la plus importante marée noire jamais survenue en Amérique du Nord (à partir du 26).

24. - ÉTATS-UNIS: Un accord est conclu entre M. George Bush et le Congrès sur l'octroi d'une aide humanitaire » de 4,5 millions de dollars par mois, pendant onze mois, pour les onze mille « contras » nicaraguayens basés au Honduras (16. 17, 19-20 et 26-27).

26. - ESPACE: Les communications sont interrompues avec la sonde soviétique Phobos-2, qui était en orbite autour de la planète Mars depuis le 29 janvier. Elle avait été lancée en juillet 1988, comme Phobos-1, avec laquelle le contact a été perdu en septembre 1988 (30 et 31/III, 10/IV).

26. - TUROUIE: M. Turgut Ozal, premier ministre, subit un net échec aux élections municipales et départementales, L'ANAP, son parti, en obtenant 21,9 % des voix, perd 14,5 % par rapport aux législa-tives de novembre 1987 et n'est plus que le troisième parti du pays (du 26/III an 3/IV).

26. - URSS: Au premier tour des élections législatives, les Sovi-étiques se prononcent clairement pour le changement et la démocratie. A l'issue d'une campagne ani-mée, le scrutin – le premier où les candidatures multiples étaient autorisées - est marqué par le succès de nombreux réformateurs ou nationalistes, alors que des candidats officiels du parti sont désavoués. A Moscou, M. Boris Eltsine, devenu très populaire après avoir été vic-time, fin 1987, des conservateurs du parti, obtient 89,44 % des suffrages (4, 5-6, 11, du 14 au 18, 21 et du 23 au 31/III. 2-3/IV).

27-28. - YOUGOSLAVIE: Au Kosovo, de violents affrontements entre les forces de l'ordre et des « nationalistes et séparatistes » albanais font officiellement vingtquatre morts, après l'adoption d'une rant l'autorité de la Serbie sur le Kosovo, province peuplée à 90 % d'Albanais de souche (du 1° au 8, 22, 25 et à partir du 28).

28. - IRAN: L'ayatollah Hossein Ali Montazeri, qui était depuis novembre 1985 le successeur désigné de l'imam Khomeiny, est (2, 19-20, 22, 28, 29 et 30).

29. - BELGIQUE: Abdullah Ahdel recteur de la mosquée de Bruxelles, et son adjoint sont assassinés. L'imam, de nationalité saou dienne, avait adopté une position modérée dans l'affaire des Versets sataniques (31/III, 1= et 2-3/IV).

29-30. - PÉTROLE : Le comité de surveillance de l'OPEP, réuni à Vienne, se félicite de la hausse des prix du brut, qui sont revenus de moins de 12 dollars à plus de 18 dollars le baril en quatre mois (5-6, 16, 19-20 et 29/III, 1=/IV).

31. - FRANCE-CANADA: Paris et Ottawa concluent un accord qui met fin à un contentieux vieux de trois ans sur les droits de pêche au large de Terre-Neuve et de Saintquinze pays, réunies depuis le 20 à Pierre-et-Miquelon (7, 15, 18, 26-27 Bêle (Suisse) sous l'égide du Pro- et 31/III, 2-3/IV).

## **FRANCE**

2. - Ouverture du procès du commissaire Yves Jobie, inculpé par le juge d'instruction Jean-Michel Hayat de proxénétisme aggravé et de corruption passive de fonctionnaire. Jusqu'au 21, les audiences font apparaître des méthodes policières controversées ainsi que des relations parfois tendues entre policiers et magistrats. Le jugement est fixé au 28 avril (du 3 au 23).

4. - Un colloque scientifique est réuni à Paris à l'instigation de M. Fabius sur le thème : «Atmosphère et climat, comprendre pout agir ». Les principaux spécialistes de la conche d'ozone et du réchauffement de la Terre y partici-

7. - Mort de Roger-Patrice Pelat, ami de M. Mitterrand, inculpé le 16 février de - recel de délit d'ini tié » dans l'affaire Pechiney (3 et du 9 au 13).

 Le conseil des ministres approuve un projet de loi destiné à renforcer les pouvoirs et l'indépendance de la Commission des opéra-tions de Bourse (COB) et à assurer une plus grande transparence des offres publiques d'achat (8, 10 et

8. - L'équipe de France de football, battne (0-2) par l'Ecosse à Glasgow, perd pratiquement tout espoir de participer à la Coupe du monde 1990 en Italie (1°, 5-6, 8 et

8. - Mort de Robert Lacoste, plusieurs fois ministre sous la IV. République, chargé de l'Algérie de février 1956 à avril 1958 (10 et

9. - M. Pierre Bérégovoy annonce la suppression totale du contrôle des changes pour les entreprises (11 et 19-20).

14. - Des médecins lyonnais annoncent qu'ils ont réalisé, le 30 juin 1988, la première greffe in utero en transplantant des cellules fœtales sur un fœtus de vingt-huit emaines atteint d'un déficit immunitaire mortel (16).

16. - M. Lionel Jospin signe un accord avec les syndicats du supé-rieur sur la revalorisation des carrières des universitaires. Le 20, il présente de nouvelles propositions sur la revalorisation de la profession pour les enseignants du primaire et du secondaire, qui reçoivent un accueil moins hostile des syndicats. Le 30, de nouveaux entretiens avec tous les partenaires du système éducatif portent sur l'avant-projet de loi d'orientation, qui est accueilli avec beaucoup de scepticisme (du 2 au 7, du 9 au 16, du 21 au 27, 29, 30 et

18. - L'équipe de France de 19 à 3 au Parc des Princes, remporte le Tournoi des cinq nations pour la quatrième année consécutive (7 et

20. - Alors que la Corse est paralysée par une grève des fonction-naires qui dure depuis quatre semaines, M. Michel Rocard propose une « concertation approfon-die » autour de quatre tables rondes, mais exclut d'accorder la prime d'insularité réclamée par les grévistes afin de compenser un coût de

la vie plus élevé que sur le continent.

Après l'échec d'une tentative de négociations avec les syndicats corses, le 25 à Paris, le mouvement se poursuit, soutenu par la grande majorité de la population de l'Île. De nouvelles propositions faites le 30 par le gouvernement sont, elles aussi, rejetées par les syndicats, qui maintiennent leurs revendications (8, 9, 11, 14, 15 et à partir du 17).

20. - M. Bérégovoy autorise un rapprochement entre la BNP et l'UAP, les numéros un français de la banque et de l'assurance. Mais les deux sociétés nationalisées devront se contenter de participations croi-sées de 5 % à 10 % et d'actions commerciales communes (22 et 24/III,

20. - Le groupe pétrolier Elf-Aquitaine annonce qu'il va acquérir pour 1,06 milliard de dollars la firme chimique américaine Penn-walt grâce à une OPA amicale (21, 23 et 25).

21. - Plus de dix mille communes plantent des arbres de la liberté - tandis qu'est célébré dans les écoles le bicentenaire de la Révo-

lution (9, 15 et 23). 21. - Le gouvernement s'oppose la vente de Spontex, filiale du groupe Chargeurs, à la société américaine 3M, en affirmant que le nouvel ensemble aurait en une position dominante sur le marché de l'essuyage français (19-20 et 23/III.

21. - Seule la CGC accepte immédiatement de signer l'accord sur l'aménagement du temps de travail, à l'issue de négociations commencées en octobre 1988 entre le patronat et les syndicats. La CFDT, en décidant le 24 de signer aussi le texte, se pose en interlocuteur du patronat face au raidissement de FO (23, 25, 26-27 et 29).

24. - En février, le déficit du commerce extérieur a été de 500 millions de francs, le nombre des chômeurs a diminué de 0,8 % et les prix ont augmenté de 0,3 % (11, 16, 18, 25, 26-27, 29 et 31).

28. - M. Mitterrand annonce qu'il recevra cette année, à l'Elysée, M. Yasser Arafat, nomme le 26 par le comité exécutif de l'OLP « prési-dent de l'Etat indépendant de Palestine = (26-27, 30 et 31/111, 4/1V). 29. - Le gouvernement est légè-

rement remanié: M. Louis Besson est nommé ministre délégué au logement et deux secrétaires d'Etat MM. Brice Lalonde et Gérard Renon, voient leurs attributions modifiées (31).

29. - M. Mitterrand intervient en conseil des ministres en faveur de l'abrogation de la loi Pasqua sur les conditions d'entrée et de séjour des étrangers, alors que M. Pierre Joxe envisage le maintien de certaines dispositions a pour combattre et décourager l'immigration clandestine = (30 et 31/III, 14/IV).

29. - Mort du général Fernand Gambiez, commandant en chef en Algérie en 1961 pendant le « putsch des généraux » (31).

30. - Mort du professeur Pierre Lépine, virologiste, qui avait mis au point en 1957 un vaccin inactivé contre la poliomyélite (2-3/IV).

#### **Elections**

Le 12, l'abstention (27,18 %) est importante au premier tour des élections municipales, en particulier dans les grandes villes. Le rapport des forces entre la gauche (48,02 %) et la droite (50,34 %) reste stable par rapport aux légis-latives de juin 1988. Les Verts progressent : le FN est plutôt en recul ; le PS, qui récupère le terrain perdu lors du scrutin de mars 1983, conquiert sept villes de plus de 20 000 habitants, dont Nantes et Chambéry ; la droite en gagne six, dont Angoulême (UDF) et Montbéliard (RPR). M. Rocard se félicite qu'il n'y ait pas eu de vote-sanction contre sa politique.

Les jours suivants, la droite s'attache à isoler le FN, qui décide de se maintenir partout où il peut tandis que les écologistes, très maimenir le plus souvent. A quelques exceptions près, les consi-gnes nationales de désistement PC-PS et RPR-UDF sont appliquées. Mais l'affrontement gauche-droite devient l'exception : sur les 173 communes de plus de 20 000 habitants restant en ballottage, il y a des triangu-laires dans 83 villes et des quadrangulaires dans 23.

Le 19, au second tour, l'abstention reste élevée (26,90 %), mais un surcroit de mobilisation dans les grandes villes permet au PS de confirmer son avanca. Au total, pour les villes métropoli-taines de plus de 20 000 habitants, le PS en gagne 35 dont Strasbourg, Brest, Dunkerque et Aix-en-Provence, et en perd 14. dont 2 conservées par des dissidents, Annemasse et Marseille, où la victoire de M. Victouroux est totale (80 élus sur 101). Le PC reconquiert Saint-Quentin, mais perd 15 autres villes, 7 au profit de la droite, 5 du PS et 3 de PC dissidents. La droite ne contrôle plus que 180 de ces villes (sur 394), dont 80 sont dirigées par le RPR (13 gagnées, 20 perdues) et 74 par l'UDF (12 gagnées, 22 perdues). Les listes de M. Chirac à Paris et de M. Noir à Lyon l'emportent dans tous les arrondissements. Les Verts et le FN préservent leurs voix du premier tour et font leur entrée dans de nombreux conseils municipaux. Dès le 19 au soir, tandis que

M. Rocard remercie les électeurs pour ce « signe de confiance ». M. Giscard d'Estaing et M. Chirac appellent l'opposition à s'unir pour les élections européennes du 18 juin. Mais, le 20, M. Méhaignerie (CDS) s'affirme opposé à une liste unique RPR-UDF et, le 23, Mª Veil déclare qu'elle serait « très heureuse » de conduire une ¢ liste du centre ».

Le 22. M. Fabius se porte candidat pour conduire la liste sociafiste aux européennes. Il obtient l'accord de tous les dirigeants du PS. Le PC présente, le 30, une liste conduite par M. Philippe Her-

Le 28, M. Charles Millon (UDF) lance publiquement l'idée d'une liste composée de « la nouvelle génération du RPR, de l'UDF at de I'UDC ». Cette proposition recoit le soutien de nombreux « jeunes » dirigeants de ces trois formations qui rappellent que les résultats des municipales ont démontré une aspiration des électeurs au renouvellement des hommes et des idées (du 2/III au 3/IV).

## **CULTURE**

4. - Lors de la quatorzième Nuit des césars, Isabelle Adjani, sacrée meilleure actrice de l'année pour Camille Claudel, lit un court extrait des Versets sataniques de Salman Rushdie (7).

8. - Mort de l'écrivain Charles Exhravat, auteur d'une centaine de romans policiers (10 et 11). 16. - Pierre-Jean Rémy, reçu à

l'Académie française par Jacques de Bourbon-Busset, prononce l'éloge de Georges Dumézil (19-20).

16. - Mort de l'historien Georges Blond (17 et 18). 17. - Guillaume Tell, le der-nier opéra de Rossini, est représenté au Théâtre des Champs-Elysées dans une mise en scène de Pier Luigi Pizzi, avec le baryton José Van Dam

et le ténor Chris Merrit (21). 18. - Antoine Vitez, pour sa première mise en scène à la Comédie-Française, monte le Mariage de Figuro de Beaumar-

chais (18 et 23). 19. - Le Conseil de l'Europe présente une exposition au Grand Palais sur «la Révolution française et l'Europe, 1789-1799 », qui regroupe près de mille deux cents œuvres prêtées par quinze pays

29. - M. François Mitterrand inaugure l'entrée du Grand Louvre par la pyramide, œuvre de l'archi-tecte look Ming Pei, qui abrite

désormais un efficace centre d'accueil pour le public (30 et 31). 29. - Rain Man, film de Barry Levinson avec Dustin Hoffman, obtient les oscars du meilleur film,

29. - Mort de l'actrice Madeleine Ozeray (31). 29. - Mort de l'acteur Bernard Blier (31).

leur acteur à Hollywood (16 et 31).

30: - De nombreuses personnalités françaises et soviétiques partici-pent à Moscou au lancement d'une saison française en URSS. Outre une importante exposition sur l'art français du vingtième siècle, la venue de troupes françaises de théâ-tre est organisée (30/III et 2-3/IV).

31. - Une cérémonie célèbre le centenaire de l'inauguration de la tour Eiffel (30/III et 2-3/IV).

#### 1988 an « Folio »

Comme pour 1985 et 1987, suelles de 1988 sont publiées en livre, chez Gallimerd, dens la col-lection de poche « Folio-Actuel », avec une préface d'André Fontaine, et augmentées d'un index

# Economie

#### ETRANGER

## Le taux de chômage aux Etats-Unis à son plus bas niveau depuis 1973

Le taux de chômage a de nouveau baissé aux Etats-Unis en mars revenant à 5% de la population active, son plus bas niveau depuis presque seize ans. Ce résultat confirme la très forte activité économique en Amérique du Nord : le chê-mage a également baissé en mars au Canada, quoique de façon moins significative, pour attein-dre 7,5% contre 7,6% en février, mais 4,9% dans la province de l'Ontario, la plus industrialisée.

La phase d'expansion rapide qui a commencé dès la fin de 1982 ea Amérique du Nord et s'est poursuivie sans interruption depuis va-t-elle se

age, ou est-elle sur le point de prendre fin progressivement comme le pe plupart des économistes, qui rappellent que la situation de l'emploi peut statistiquement conti-nuer de s'améliorer alors même qu'un ralentissement de l'activité est déjà engagé?

Un chiffre semble leur donner raison : les créations d'emplois en mars (180000) sont bean-coup plus faibles qu'en février (280000) et qu'en janvier (415000). C'est le chiffre le plus bas depuis les 154000 emplois d'août 1988.

#### Un ralentissement incertain

Les signes d'un ralentissement spontané de l'économie américaine - de la consommation notamment -sont « encore très fragiles et deman-dent à être confirmés », écrit la direction de la prévision du ministère français de l'économie et des finances (I).

L'étude du ministère souligne l'ambigunté des statistiques publiées et la difficulté de les interpréter : - Avec un taux de croissance de 3.9 %, le plus élevé depuis 1984, 1988 sa sixième année consécutive

» Le raientissement progressif que décrivent les résultats des comptes trimestriels ne doit pas faire illusion. Certes, la croissance est passée de 3,4 % en rythme amuel au premier trimestre 1988 à 2,4 % au quatrième. Mais, hors effet sécheresse, il apparaît que le rythme de croissance a été, au cours des deux derniers trimestres de 1988 respectivement de 3 % et de 3,5 % »

sont venus confirmer la vigueur de l'activité au début de l'année 1989. Les créations d'emplois restent importantes : 352 000 emplois salariés par mois en moyenne sur les deux derniers mois (janvier, février) contre une moyenne mensuelle de 303 000 en 1988.

D'autre 1988.

D'autre part, l'indice de la production industrielle a augmenté de 0,4% en décembre et en janvier.

Malgré une stabilisation en février, la hausse en glissement annuel a été pour les trois derniers mois respectivement de 4,9%, 5% et 5%.

L'étude de la direction de la prévision relève cependant plusieurs signes d'un ralentissement.

« Le taux d'épargne des ménages, après son très bas niveau de 1987 (3,2%), est remonté en 1988 à 1,2 %). est remonte en 1968 à 4,2 % et 4,5 % au quatrième trimes-tre. En janvier 1989, il a atteint 5,2 %, niveau qui reste inférieur au niveau moyen des années 1980-1985. La hausse continue des taux d'intétir ses effets, notamment sur les achats d'automobiles». Mais «ce sont les ventes d'automobiles qui expliquent la plus grande part du ralentissement des ventes de détail depuis le début de l'année.

Ainsi, ajoute la DP, les derniers indicateurs disponibles vont bien dans le sens d'un ralentissement de dans to sens a un rauentssement de la consommation, mais ce jugement demeurera très fragile, tant que les ventes hors automobiles n'indique-ront pas d'infléchissement plus marqué, signifiant que la hausse des taux d'intérêt commence effective-ment à « mordre » sur les dépenses

» L'investissement des entreprises pourrait devenir progressivement moins dynamique à partir du milieu de l'ambieu de les entreprises antici-pent un ralentissement de la demande et constant de la demande et constatent des profits moins élevés sous l'effet des hausses des coûts salariaux. »

(1) Note de conjoncture internatio-nale, mars 1989.

#### Compromis Etats-Unis-CEE sur l'agriculture

## Les concessions américaines permettent une relance de l'Uruguay Round

L'accord agricole auquel sont par-enus, vendredi 7 avril, à Genève, les représentants des pays du GATT (l'organisation qui réglemente le commerce international) convient parfaitement à la Communauté enne dont, à ce stade, tous les objectifs dans la négociation sont atteints. Cependant, cette réunion de repéchage, organisée par le GATT et dont l'objet est de relancer l'Uruguay Round, bloqué depuis la session ministérielle qui s'est tenue al, cutai encore samedi sur le dossier concernant les échanges de produits tex-

Dans ce domaine, la communauté, sous la pression de l'Italie, premier producteur des Douze, entend obtenir des pays du tiersmonde davantage de garanties. Elle demande notamment un meilleur accès à leur marché, pour accompagner l'élimination progressive des dispositions de l'accord multifibre (AMF) qui, depuis 1977, la protège efficacement contre le déferiement des importations en provenance des

pays à bas coût de revient. M. Guy Legras, le directeur géné-ral de l'agriculture de la Commission européenne, était radieux lors de la conférence de presse qu'il a tenue vendredi après que le débat agricole eut été bouclé. « La raison de notre exercice, c'était de définit un objectif et un programme. Il a été atteint. Le vainqueur, au bout du compte, c'est le réalisme, ainsi que le système multilatéral des

Les divergences sur l'objectif, cause première de la rupture de Montréal, ont dispara puisque les Etats-Unis ont renoué avec l'idée d'une élimination totale des subventions accordées à l'agriculture. Le programme distingue le court terme et le long terme. Les orientations approuvées pour le court terme représentent, a expliqué M. Legras, « un engagement de caractère très général » et n'imposeront aucun

munauté, «qui a pris de l'avance» en engageant depuis 1984 une réforme en profondeur de la politique agricole commune. « Leurs seules conséquences pratiques, a-t-il ajouté, sera de conduire nos partenaires du GATT à prendre le même chemin que nous. >

Pour le long terme, la volonté commune est d'atteindre des rédactions substantielles et équilibrées des différentes formes de soutien accordées aux agriculteurs, alin que les échanges puissent se développer de manière plus conforme au règleent du marché. La négociation, qui va durer jusqu'au 31 décembre 1990, terme normal de l'Uruguay Round, portera sur les différents aspects des politiques agricoles : l'accès au marché, le soutien inté-

rieur, l'aide aux exportations. Un programme de réformes à long terme devra être arrêté à cette date. Le texte approuvé n'isole d'ancune manière les subventions à l'exportation accordées par la Communauté, ce qui est une victoire importante pour les Douze.

#### La tarification

La réduction concertée du soutien, qui va être durement négociée au cours des vinst mois à venir, sera mise en œuvre soit de façon globale par le biais d'un «instrument de esure du soutien > (l'Aggregate Measurement of Support (1)
AMS) qu'il faudra mettre au point au cours des prochaines sema soit en négociant sur les différentes mesures de politique agricole.

Comme le suggère cette seconde formule, il est tout à fait possible que les subventions à l'exportation accordées par la CEE soient à nouveau mises sur la sellette. Mais alors on parlera tout autant, et sur un pied d'égalité, des aides directes (Deficieny Palement) ou du Loan Rate américain, qui dicte le prix mondial, ou encore du programme de gel des terres appliqué aux Etats-Unis.

L'essentiel, pour la Communauté, demeure que telle ou telle mesure ne soit pas singularisée, que l'ensemble des instruments de soutien à l'agriculture soit concerné par l'effort u'assainissement. Parmi les dispositions que le concelles le grante de tions sur lesquelles le groupe de négociation agricole de l'Uruguay Round va réfléchir figure ce qu'on appelle la tarification. L'idée est de transformer en droits de douane ces marchés que sont les prélèvements mobiles (perçus par la CEE) et les restrictions quantitatives.

La Communauté, qui explorera une telle piste avec suspicion, a obtenu en quelque sorte, en contre-partie, que soit également examinée sa demande visant à rééquilibrer sa protection extérieure.

Si, du fait de la mise en place de la tarification, les céréales dans les pays tiers peuvent entrer demain plus facilement dans la CEE, il deviendra encore nha procent de sec deviendra encore plus urgent de réé-quilibrer, c'est-à-dire d'appliquer des droits de douane aux importations de soja ou de produits de substitution des céréales (PSC), qui, aujourd'hui, entrent tout à fait libre ment. S'agissant du programme de travail à long terme, il est précisé, dans le texte approuvé, que les propositions sur les différents points à étudier devront être présentées par les gouvernements avant la fin de

(1) AMS: Aggregate Measurement of Support est un instrument qui permet de comparer et de ramener à un dénominateur commun des mesures de soutjen, de nature tout à fait différente. La Comde nature tout à fait dittérente. La com-mission européenne, qui a procédé à de nombreuse ammistions, produit par pro-duit, est convaincue qu'il y a là un moyen efficace et éguntable pour éta-les de la companie des l'étendas de moyen efficace et équitable pour éta-blir, et cosuite vérifier l'étendue de l'effort à accomplir par chacun des pays

## Un succès européen

(Suite de la première page.)

N'exigeant plus d'éradication immédiate des aides à l'agriculture, ils acceptaient l'idée d'une réduction concertée du soutien mais mettaient l'accent sur la nécessité d'éliminer les subventions à l'exportation, les fameuses « restitutions » accordées par la CEE. L'Europe a répondu en rappelant qu'à ses yeux la réduction du sontien devait être « globale » et non pas viser tel ou tel instrument des politiques agricoles. Cependant, si l'on tenait à se montrer plus précis et à obtenir par exemple IE plafon-nement des subventions à l'exportation, il faudrait, alors, estimaient les Européens, appliquer un traitement identique à l'ensemble des mesures, par exemple américaines, qui abou-tissent au même résultat. La CEE

réclamait une approche équitable. Cependant, l'administration américaine, à l'origine pourtant de l'Uru-guay Round et de ce mouvement pour un aggiornamento des politiques agricoles, bloquée par le Congrès, n'était pas capable de sous-crire à des engagements à court

terme précis. Résultat, les mesures de caractère général décidées pour le court terme sont sans portée concrète. Elles n'affecteront pas la CEE, qui a « déjà donné » en réformant sa politique agricole commune (PAC). La Commission européenne, porte-parole des Donze, a en effet obtenu, geste jusque-là refusé par Washing-ton, que les efforts consentis depuis 1986 soient inscrits an crédit de

Une négociation sérieuse portant sur le long terme va comm se prolonger jusqu'à la fin de 1990, terme de l'Uruguay Round. La Communauté l'aborde sans avoir hypothéqué sa marge de manœuvre. bruits de pénurie, ont sans doute influencé le débat genevois. Il reste que la Communauté a marqué un point décisif à l'égard des Etats-Unis. Elle a démontré qu'elle était suffisamment forte pour s'opposer à une réforme agricole imposée et déséquilibrée. Ce n'est pas dire qu'elle ne devra pas consentir des efforts pour aboutir à une organisation plus rationnelle de la production et des échanges mondiaux.

PHILIPPE L'EMAITRE.

#### SOCIAL

#### Portrait

## Bernard Ibal, un syndicaliste philosophe

geants syndicaux, même parmi les cadres, se recrutent permi les universitaires. plus rare encore qu'ils veuillent fonder leur action sur une métaphysique. C'est le ces de Bernard Ibal, le leader des cadres CFTC, qui, dans un livre récent, vient d'exposer sa philosophie.

« Si l'autrui acquiesce è ma revendication de responsabilité, j'existe libre quelque part : dans le regard et le comportement d'autrui à mon égard. » Le mot « revendication » mis à part, une telle phrase n'entre pas dans le registre habituel d'un syndicaliste. L'auteur, Bernard ibel, est pourtant, depuis 1981, président de l'énion générale des ingé-nieurs, cadres et assimilés BGICA-CFTC. Mais, docteur d'Etat en Sorbonne, il enseigne aussi la philosophie dans un lycée d'Etat (en classe préparatoire à HEC) et à l'université de Toulouse. Syndicalists at philoso-

Le syndicaliste déteint parfois sur le philosophe et vice versa. Lors d'un récent débat organisé par le Crédit mutuel, un militant de la CFTC a même qualifié Bernard libet d'« humaniste philosophe », en oublient de memionner responsabilités syndicales. A la tête d'une UGICA modeste (1) dont un adhérent sur cinq est un professeur de l'enseignement privé, Bernard Ibal, quarante-trois ans, qui passe la moitié de sa semaine près de Limoux, dans l'Aude, a publié il y a quelques mois un livre de philosophie intitulé Aux risques de l'autre (2), qui se présente comme l'approche d'une « nouvelle culture démocratechrétienne ».

et un philosophe », écrit-il d'emblée avant de s'envoler dans les hautes aphères de la pensée : « La réalité s'annonce comme blessure et censure ; elle est l'autre, le non-moi, l'anti-moi; bref, l'altérité. Si l'idéaliste, ou plutôt l'utopiste, s'en accom-mode mai, il n'a qu'à devenir raisonnable. > L'ambition du « raisonnable > Bernard Ibal est de convertir l'angoisse du quotidien en excitation du risque et de l'expression de soi ». Suivent des considérations hautement philosophiques sur le « racisme moderne », les « avancées de l'étatisme anonyme » - expliqué

notamment par l'e idéologie économiste > et la « mentalité nté) — ou encora sur la Une nouvelle

L'intérêt ce cette philosophie est qu'on la retrouve en tolle de fond dans ce « militantisme de la modération » que défend l'UGICA. Bernard ibel, membre du bureau confédéral de la CFTCdepuis 1987, entend « mettre en. œuvre un syndicalisme moderne > et proposet € une autre mentalité de l'entreprise ». Désireux de « clamer devantage » la spécificité cirrétienne du syndicalisme CFTC, il souhaite € écoiogiser l'entreprise » en définis-sant celle-ci comme une « interdépendance des cellules

« Plus personne ne veut obéu idiot », souligne Bemerd Ibel, qui propose une « nouvelle morale » de l'autorité entre cadres et noncadres : « ni démagogie, ni éli-tisme, ni refus systématique de la participation ».

Tant pis si cela ne fait pes très moderne pour un syndica-.

d'autorité. Bemard fost prend le risque. « Il faut, souligne t-il, que syndicalisme ait des préoccuell n'est pas bonteux pour un syndicat de revendiquer, sjoute-t-il quend même. Ce qui serak homeux, ce serait de n'en reste revendications, l'UGICA en avance quelques unes. Ainsi estime-t-elle, comme la CGC, que sie formation doit être un travail rémunérés, à contabilité différée. Ainsi s'est-elle félicitée de retrouver dans le plan de M. Rocard les contrats d'objec-tifs » qu'elle préconies depuis plusieurs armées, visant à liter, après concertation, des buts et

des moyens à chaque cadre. Précomisant, en plus de l'ancienneté, une valorisation du mérite par les salaires, l'organisation de Bernard libel demande que calui-ci soit évalué «démocratiquement». Elle suggice le mine en place d'une «commis-sion consultative d'évaluation» privé. Composée pour plus de la moitié de cadres moyens désignés à tour de rôle, et pour le reste, de réprésentants syndcaux, elle donnerait un emvis » sur jes propositions de notation ires per leurs cadres des non-ci disects. Lige nouvelle conception de l'autorité où syndicalisme

MICHEL NOBLECOURT.

(1) MUGICA effirme que

(2) Bastions du Cerl, collection is prisecute at 1344. pages.

## La Cour de cassation revient sur l'ouverture des magasins le dimanche

La chambre sociale de la Cour de Des syndicats de négociants en cassation vient de casser un arrêt de matériaux de construction, de comla cour d'appel d'Aix-en-Provence merçants en quincaillerie, élec 

Selon la Cour de cassation, les magasins à commerces multiples appartiennent, au regard de la législation du travail, à une catégorie différente de celles des commerces spécialisés. Même si Leroy-Merlin exerce l'un des commerces pour lesquels un accord sur le repos hebdomadaire a été signé, cette société échappe à l'application des arrêtés préfectoraux des lors qu'elle fournit des produits très divers.

ménager, équipements sanitaires, chauffage et canalisations, de négociants en bois et dérivés avaient, en effet, assigné Leroy-Merlin, lui reprochant, en ouvrant son magasin dimanche, d'être en infraction avec deux arrêtés du préfet des Alpes-Maxitimes du 5 juin 1973 et da 2 juin 1977 interdisant Pouverture dominicale de certains commerces spécialisés.

L'affaire a été renvoyée devant la cour d'appel de Montpellier.

· O Sécurios sociale : les Francele terrorables aux élections.

Les deux tiers des personnes interrogées per la Soires, pour l'hebdomedaire Espace social de 7 avril, considirent les élections à la Sécurité sociale comme « utiles », les plus favorables étant les cadres et les favorables les artisans, commerçants et industriels et... les ouvriers. Outre ceut-ci, le désaccord est surtout marqué chez les moins de trentequatre ans, les pertisans du Front national et... du PC. Les motifs de choix entre les syndicats cités en premier lieu sont... leurs propositions pour le Sécurité sociale, ainsi que leur attitude dans les conflits NOX: cados et employée insistent plus sur les premières, les partisans du PC plus sur la seconde, les agricultaurs sont en majorité « sans

#### **AFFAIRES**

#### Automobile: la Commission européenne opposée aux quotas à l'importation

L'Europe, après 1992, devra supprimer les quotas d'importations sur les automobiles japonaises qui protè-gent depuis plus de dix ans l'indus-trie du Vieux Comment, a déclaré M. Martin Bangemann, commismarché intérieur, à l'occasion d'une réunion informelle des douze ministres de l'industrie à San-Sebastian.

Jetant amsi un pavé dans la mare, le nouveau commissaire a plaidé pour l'ouverture des marchés, estimant que l'industrie européenne paratt capable de faire face au de la Communauté », qui constitue le plus grand marché automobile du monde.

« Il n'est pas question d'une forteresse européenne, a-t-il ajouté, la Communaué est déterminée à respecter ses engagements commer-ciaux internationaux.

Cette position ne devrait pas man-quer de susciter une vive polémique entre les Douze. Soutenue par l'Allemagne et la Grande-Bretagne, elle se heurte à l'opposition des Français et des Italiens qui ont imposé depuis dix ans des quotas d'importation sur les automobiles japonaises. L'industrie nippone a conquis 14,7% du marché allemand et 1,7% du marché allemand et 1,7% du marché allemand et 11.7% du marché britannique mais ne couvre que respectivem 3% et 2% des marchés français et italien. M. Bangemann a toutefois

#### Investissement Hausse de 6 % à 7 % en France en 1989

Les industriels français, interrogés par l'INSEE, ont répondu qu'ils prévoyaient d'augmenter leurs investis-sements de 9 % à 10 % cette année, soit un peu moins vite que l'année dernière (+ 12 %): L'INSEE priicise que, en volume - c'est-à-dire compte non tenu de la hausse des prix. — la croissance des dépenses d'équipement de l'industrie sessit de 6 % à 7 % en 1989, après + 9 % l'armée dernière.

Le secteur de l'automobile et celui des biens de consommetion annon-cent les programmes d'investissement les plus dynamiques. Le sec-teur des biens d'équipement professionnels connaîtrait, en revan-che, une faible croissance. D'une façon générale, les chefs

d'entreprise interrogés par l'INSEE révisent souvent leurs prévisions de

#### RFA La protection sociale excédentaire

Le système public d'assurances sociales en RFA (maladie, chômage et retraite) est resté excédentaire en 1988 (1 miliard de deutschemarks, soit environ 3,4 miliards de francei, selon les données publiées par l'Office statistique fédéral : en excédent internement. dent largement inférieur à celui de 1987 (6,7 milliards de deutsche-marks). Les recettes (397 milliards

REPÈRES deutschemarks), provenant à 86% des cotisations petronales et satariales, ont augmenté de 4,8 %, les dépenses (396 milliards), consacrées pour 94% aux prestations, de

> Le plan d'économies qui a récuir depuis le 1" janvier les remboursements pour les soins dentaires, les prothèses auditives et les lunettes, a entraîné un déficit de 1 milliard de deutschemarks de l'assurance maladie en 1988 : les dépenses ont augmenté de 47% pour les pro-thèses dentaires; de 33% pour les prothèses suditives, de 19% pour les lunettes. L'assurance chomage a es uneres. L'assirance chomage a été déficitaire de 4 milliards de deutschamarks, tandis que l'assirance valles d'antique de la companie 
#### Pétrole .... Le Yémen du Sud commencera à produire fin 1989 -

Le Yearen du Sed commencera è Le Yeagen du Sed commencera a entraise du nérole brut à la fin de l'année 1989 au rythme de 30 000 balas/jour (1,5 million de tornée/ain), a annoncé M. Saleh Bin Husselhour, ministre de l'énergie, en visite à Paris le 6 avril. La production augmentera progressivement pour atteintire 120 000 berils/jour (8 milliois de tonnes an Ele sera ache-minée juiqu'au port d'Aden per un oléciduc, achevé è moitié, d'une capacité de 8 millions de tonnes/an, a précisé le ministre, sjoutant que les pécerues pétrolières du pays étaient estimées à 500, millions de tornes environ. A year of





AVIS FINANCIERS DES SOCIÉTÉS

# Une nouvelle dimension

En 1988, Pechiney prend le contrôle d'American National Can, la plus grande entreprise mondiale d'emballage, et décide d'investir à Dunkerque pour construire l'une des usines d'aluminium les plus modernes du monde.

En 1989, Pechiney a changé de dimension. Avec un chiffre d'affaires consolidé de 77 milliards de francs et un portefeuille d'activités industrielles désormais bien équilibré, Pechiney est à la fois proche des marchés de la grande consommation et fortement présent dans les activités de haute technologie.

Aujourd'hui, Pechiney devient le numéro un mondial de l'emballage, détient un leadership mondial dans le secteur des composants aéronautiques avec sa filiale Howmet et dans celui des composants pour moteurs électriques avec Le Carbone Lorraine, tandis qu'il conforte sa position de troisième producteur mondial d'aluminium. Hormis ces trois principaux axes de développement, c'est aussi un groupe présent dans le combustible nucléaire, les ferro-alliages et les produits carbonés lourds, qui bénéficie du support d'un puissant réseau de commerce international.

Aujourd'hui, grâce à une stratégie industrielle ambitieuse et à la détermination de tous les collaborateurs du Groupe, tous les secteurs d'activité sont en forte progression. Demain, à partir de ces bases solides, Pechiney ira encore plus loin.

Pour financer son développement, Pechiney va réaliser prochainement deux opérations :

- une nouvelle émission de certificats
   d'investissement privilégiés (C.I.P.) : c'est un placement qui allie sécurité du rendement et accompagnement de la croissance de toutes les activités du Groupe,
- l'introduction en Bourse de 25 % du capital de sa filiale Pechiney International : c'est une bonne opportunité de s'associer au développement du Groupe dans l'emballage et les composants aéronautiques.

C'est un grand avenir qui s'offre à Pechiney, un avenir qui s'inscrit dans une nouvelle dimension.

Jean GANDOIS

DA-FINANCE



#### **BOURSE DE PARIS**

A reprise de printemps a-t-elle commencé Rue Vivienne ? Tout le laisse croire. Pour la dennième fois consécutive, le bilan de la semaine écoulée a été positif. Mais, pour apprécier l'ampleur de l'amélioration, force a été d'attendre la dernière minute. dessous de 200 000 emplois créés, ce sera une bome nouvelle, au-dessus de 300 000 ce sera une mauvaise nouvelle. Le chiffre tombait à 14 h 31 sur les télex des agences de presse : 180 000. Spontanément, le marché se remettait à monter (+ 0,18 %).

Mais se ravisant ou mû par en réflexe in prudence (le taux de chômage américain n'est-il pas tombé à son plus bas niveau depuis quinze aus ?), il rebasculait (- 0,22 %) vers 15 heures avant de se ressaisir et de se biliser en clôture au voisinage de son niveau précéde

Bilan de la semaine : 1,3 % de hausse. Bref, en quinze jours, la Bourse a monté de 2,6 % malgré ses hésitations et ses virevoltes. Si ce n'est pas une reprise de printemps, cela y ressemble bougrement, même si ce damné chiffre du chômage n'a pas pleinement rassuré. Mais ne confondons pas, il y a « le chiffre, l'interprétation du chiffre et ce que les gens veulent bien en retenir », assurait un commentateur. C'est bien vrai. Jusqu'à prenve du contraire, le marché parisien semble avoir pris les choses plutôt du bon côté. Et en attendant la publication de la hausse des prix de détail aux Etats-Unis, le 14 avril prochain, les professionnels se disalent plutôt satisfaits sur le narquet de voir le danger de surchauffe a'élaboner dans la jours, le Bourse a monté de 2,6 % malgré ses hésitations et le parquet de voir le danger de surchauffe s'éloigner dans le Nouvean Monde. Avec, en toile de foud, la perspective d'un reflux des taux d'intérêt. Le phénomène d'anticipation a-t-il joué? Ultra-calmes, le marché obligataire et le MATIF n'en out pas moins été nettement mieux orientés cette semaine. « C'est suspect », disait-on. Ce n'était aussi que la traduction de la plus élémentaire prudence.

La Bourse des actions y a néaumoins trouvé un élément d'encouragement, d'antant que, timidement mais sèrement, le loyer de l'argent au jour le jour a fléchi jusqu'à revenir à 8 %. D'autres facteurs sont également apparus, dont le

## Coup de printemps

marché a teau compte. Il y a d'abord eu l'optimisme sur la situation économique dans le monde manifesté par les ministres des finances des sept pays les plus industrialisés, qui a nettement tranché avec les sombres pronostics du FML

Surtout, le gouvernement français a sorti ses propres prévisions de croissance pour 1989 (+3,1%) et pour 1990 (+2,7%). Sur le plan de l'inflation, l'écho des craintes aussi éprouvées par le FMI n'est pas arrivé jusqu'à la rue de Rivoli. Les services du ministre des finances, M. Pierre Bérégovoy, tableut en effet sur une hausse des prix de détail de 2,6% pour cette amée et de 2,2% pour le prochaine alors que nour les instances monétaires prochaîne, alors que, pour les instances monétaires internationales, celles-ci devraient être respectivement de 2,9% et de 2,5%. Autre relative bonne nouvelle : selon la Banque de France, l'interminable déclin de l'épargue jusqu'en 1987 s'est achevé en 1988. Et si l'ou en croit les comptes de la nation, cette même épargue commencerait timidement à redresser la tête.

Et puis la belle résistance de Wall Street, ainsi que le redressement de Tokyo, après un méchant faux pas, out constitué, pour le moins, autant de bonnes raisons de ne pas baisser à Paris. Par-dessus le marché, avec la multiplication des très bons résultats annoucés par les entreprises, résultats souvent supérieurs à ceux attendes, la moisson des dividendes s'annonce excellente. Même si le nombre d'opérations financières s'accroît, les liquidités sout assurées de ne pas manquer. Inévitableme

Reste une incomme : comment la Bourse va-t-elle réagir au manyais comp qui se prépare pour les petits actionnaires, « ces empêcheurs de tourner en rond », rue Vivienne, menacés, de payer le tarif fort dès le 1º juillet prochain parce que accusés de coûter trop cher aux sociétés de Bourse et aux banques.

« Il faut que les banques soient sages », a prévenu M. Pierre Bérégovey. Le ministre des finances a tout de même refusé de revenir sur la décision prise par son prédécessem, M. Edouard Balladur, de rendre la liberté aux intermédiaires pour appliquer les tarifs de courtage qu'ils jugeront bons. Donc la concurrence, que M. Bérégovoy encourage, jouera. Mais à quel niveau ? A 30 F, ou à 40 F par transaction, comme le propose

#### Semaine du 3 au 7 avril

and the second of the second o

M. Alain Boscher, un agent de change de la place, ou à 200 F ou à 421 F, comme le suggèrent certains ? Les banques doivent bien savoir qu'à vouloir se débarrasser des petits actionnaires avec des tarifs dissussifs, elles risquent d'affronter trois dangers : 1) La désaffection de la Bourse. Tous marchés confondus (RM, comptant, second marché, hors-cote), les petits actionnaires comptent encore pour environ 40 % des transactions. 2) Un cuisant revers pour leurs belles SICAV. Elles ne ramenteront par la clientèle perdue, car celle-ci ne retrouvera pas dans cette nouvelle com le frisson du jeu. En plus, le 1<sup>er</sup> octobre prochain, les frontières de la CEE s'ouvriront à tous les fonds de placement. On neut commune au les fonds de placement. trontières de la CEE s'ouvriront à tous les fonds de placement. On peut compter sur la pagnacité des responsables des établissements étrangers pour déployer leurs charmes et séduire les déçus de la Bourse de Paris. 3) La mort du second marché. Les PME refusent de laisser entrer de grands établissements dans leur capital. Et le voudraient-elles que la Bourse, dès lors, ne serait plus d'ancune utilité.

Si les petits actionnaires désertaient la place, le hors-cote ne s'en remettrait pas non plus et le marché du comptant prendrait une sacrée ciaque.

Tons les brillants cerveaux qui préparent cette dernière révolution de palais seraient bien inspirés de réfléchir aux séquences irrémédiables qu'aurait pour la Bourse un tel départ. « Il fandra une génération au marché pour s'en remettre », nous a confié un professionnel. C'est peut-être excessif. Mais il est certain que des tarifs trop bien réadaptés en vue de récupérer quelque menue monnaie risqueat d'anéantir douze années de longs et patients efforts pour attirer les particuliers rue Vivienne. Surtout au moment où il apparaît que la Bourse de Paris n'a pas dit son dernier mot. Selon DR Gestion, notre marché reste toujours le moins cher avec un PER (rapport cours bénéfice) amélioré on DR (délai de recouvrement) de 11,3 (11,4 pour Londres, 11,6 pour Zurich, 11,7 pour Tokyo, 11,9 pour New-York, 12 pour Madrid et 12,3 pour Düsseldorf). Même si la prudence reste de règle, rappelle M. Rainsy Sam, de bounes affaires peuvent encore y être conches. L'événement de la sensine a été, vendredi, la suspension de cotation décidée sur le certificat d'investissements privilégiés de Pechiney. L'entrée rue Vivienne de la filiale internationale de ce groupe nationalisé se prépare. Il serait dommage que le petit excessif. Mais il est certain que des tarifs trop bien nationalisé se prépare. Il serait domanage que le petit éparguant ne participe pas à cette « privatisation partielle » au moment où le printemps frappe à la porte. Qu'en pense-t-ou, Rue de Rivoli?

**Pétroles** 

Primagaz Raffinage Royal Dutch

Or fin (kilo en berre) ... — (kilo en lingoti ... Pièce françuise (20 fr.)

Pièce letine (20 fr.)

AMDRÉ DESSOT.

7-4-89 Diff.

\$8 - 0,26 449 + 1 374 + 14 269 - 9,50 2 028 - 14 680 + 17 107,20 + 5,70 394 - 4 382 + 2 415,50 - 6,50

415,50 -

Cours Cours 31-3-89 7-4-89

78 400 78 500

cap. (F)

544 035 738 250 070

79 000 79 000

48

**VALEURS LE PLUS ACTIVEMENT** 

TRAITÉES AU RM (\*)

Ingenico ... 544 035 738 250 0701
Penugcot SA ... 208 732 354 819 608
Thomson-CSF ... 1616 184 353 099 367
Eastx (G. des) 200 774 331 161 900
CGE ... 763 684 321 963 352
Paribas ... 678 394 319 420 069
Enrot. SA-PLC 2 540 905 235 900 422

Enrot. SA-PLC 2 540 905 235 900 422 BSN ...... 313 581 216 940 469 SCOA ..... 2 279 109 184 785 955 Source Perrier 103 197 179 880 966 Saint-Gobain . 295 105 175 612 320 Anzl. Entrep. 184 265 175 196 482 Elf-Aquitaine . 377 333 169 809 310 Lafarge Copp. 111 410 166 966 962

(\*) De 31 mans an 6 avril inclus.

MARCHÉ LIBRE DE L'OR

**NEW-YORK** En attendant le chômage La semaine passée à New-York a été entièrement placée sous le signe du chô-mage dont les dernières données pour mars devaient être publiées vendredi. La Bourse américaine a donc marqué le pas dans cette attente. Les pronosti-queurs en ont profité pour affêter leur vision des choses. Les statistiques

BOURSES

ÉTRANGÈRES

devaient, selon eux, être jugées boanes avoc moins de 200000 emplois nou-veaux, manvaises avec plus de 300000. Le verdict est sambé : 180000. Tout levait donc bien se passer. Erreur, les nentaires suffisait à faire tomber le tanx de châmage an plus bas depais quinze ans. Les boursiers ont d'abord crié à la surchanffe. Le marché s'est replié très vite. Puis, à la réflexion, il s'est redressé. D'un vendredi à l'autre. s'est redressé. D'un vendroù a l'autre. l'indice des industrielles a finalement progressé de 11,18 points à 2304,80. Antour du «Big Board», on a'en finit plus de gloser sur les chiffres.

|                                              | Cours<br>31 mars           | Cours<br>7 avril            |
|----------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|
| lcoaTT                                       | 59 7/8<br>31 1/2           | 69 1/2<br>31 1/4            |
| ceing<br>hase Man. Bank                      | 68 1/4<br>37 7/8           | 69 1/8<br>37 1/8            |
| n Pont de Nemours<br>astrona Kodak           | 102 1/4<br>45 3/8          | 143 3/4<br>46 3/8           |
| ord                                          | 437/8<br>483/4             | 42.5/8<br>47.3/4<br>45.1/8  |
| eneral Electric<br>eneral Motors<br>oodyear  | 44 1/2<br>41 3/8<br>48 3/8 | 49 3/8<br>47 1/4            |
| SM                                           | 199 1/4<br>52 7/8          | 109 3/4<br>55 5/8           |
| lobil Oil                                    | 49<br>57 1/2               | 49 1/8<br>59                |
| chlamberger                                  | 38<br>53 1/8               | 37 3/8<br>53 5/8            |
| AL Corp. (es-Allegis).<br>nion Carbide<br>SX | 117<br>29<br>32 5/8        | 117 1/2<br>29 1/2<br>32 5/8 |
| estinghouse                                  | 54 1/4                     | 53 3/4<br>61                |

#### LONDRES

Moins 1,4 % Malgré un bon départ, le marché lon-donien a repris une mine de papier mâché. En moyenne, les cours ont fléchi

de 1.4 %. Les investisseurs out redouté une hausse de taux prédit par Warburg Securities et en filigrane dans les décla-rations du chanceller de l'Echiquier, qui

s'oppose à une dépréciation de la livre. Indices « FT » du 7 avril : 100 valeurs, 2045,7 (contre 2075); 30 valeurs, 1683 (contre 1707,9); mines d'or, 189 (contre 192,2); fonds d'Etat, 86,06 (contre 87,30).

|                                 | Cours<br>31 mars            | Comes<br>7 avril      |
|---------------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| Beecham                         | 594<br>496                  | 595<br>486            |
| Charter<br>Couremids            | 286 1/2<br>490<br>299       | 277 1/2<br>484<br>290 |
| De Beens (*) .<br>Free Gold (*) | 14 3/8<br>8 7/16            | 15                    |
| Gieto<br>GUS<br>ICI             | 1 321<br>1 098<br>1 181 1/2 | 1 325<br>997<br>1 167 |
| Reuters<br>Shell                | 692<br>385                  | 689<br>383            |
| Unilever<br>Vickers<br>War Loan | 532<br>191<br>39 3/16       | 517<br>182<br>38 1/4  |

#### (\*) En dollars.

#### FRANCFORT Reprise en fin de semaine

Très indécis sur la conduite à prentres moeces sur la conduite à pren-dre, le marché a finalement repris sa progression à l'approche du week-end. Les investisseurs étrangers, qui avaient déserté la place depuis un certain temps, ont fait un retour assez remar-qué. La bonne tenne de Wall Street, la reprise du marché obligataire et les bonnes nouvelles en provenance des entreprises ont fait le reste. Les divers

Indice dn 7 avril : DAX-30, 1 348,02 (contre 1 322,66); Commerzbank, 1 678,5 (contre 1 646,9).

|                                                                    | Cours<br>31 mars                                                    | Cours<br>7 avril                                                |
|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| AEG BASF Beyer Commerzhank Deutschebenk Hoechst Karstadt Mannesman | 210,28<br>293<br>298<br>240,79<br>516<br>382,50<br>429,50<br>234,30 | 216,36<br>297,40<br>297,70<br>242,80<br>527,30<br>302,49<br>441 |
| Siemens<br>Volkswagen                                              | 519,50<br>346,70                                                    | 236,58<br>526,58<br>347                                         |

#### TOKYO Plus 1 %

Serrement de our cette semaine à Tokyo. Mettant fin à sept séances de hausse consécurives, le marché premait soudain une bonne bûche (- 1,09 %) le 6 avril. Mais, onf! il se redressait finalement à la veille du week-end. Le bilan de la semaine a été positif. Responsable du coup de tabac : toujours le scandale Recrait Cosmos, avec le danger d'implication du premier ministre.

Indices du 7 avril : Nillest. 33 185 05

Indices dn 7 avril : Nikker, 33 185,65 (contre 32838,68); Topiz, 2 474,35 (contre 2 469,15).

|                                                       | Cours<br>31 mars                                                            | Com<br>7 avr                                                       |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| off idgestone into into into into into into into into | 691<br>1 490<br>1 650<br>3 469<br>1 900<br>2 410<br>1 140<br>6 710<br>2 528 | 72<br>1 50<br>1 62<br>3 44<br>1 91<br>2 35<br>1 13<br>6 65<br>2 48 |
|                                                       |                                                                             |                                                                    |

#### Matériel électrique services publics

|                                                                               | 7-4-89                                                      | Diff                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| Alcatel Alsthom CGE Crouzet CSEE (ex-Signaux) Générale des Éaux IBM           | 7-4-89<br>2 850<br>566<br>418<br>468<br>604<br>1 687<br>685 | - 115<br>+ 18<br>- 14<br>+ 33<br>- 14<br>+ 89<br>- 11 |
| ITT (1) Legrand Leroy-Somer Lyonnaise des Eaux Matra                          | 1 216                                                       | + 15,90<br>- 30<br>+ 9<br>+ 30<br>+ 7,40              |
| Merlin-Gérin Moulinex PM Labinal Radiotechnique Schlumberger (2) SEB Siements | 4 141<br>133<br>982<br>728<br>236,10<br>1 012<br>1 791,11   | - 9<br>+ 8,10<br>+ 20<br>+ 27                         |
| (1) Coupon de 2 F.                                                            | 218                                                         | + 0,59                                                |

(2) Coupon de 1,89 F.

#### Filatures, textiles, magasins

|                             | 7-4-89         | Diff.            |
|-----------------------------|----------------|------------------|
| Agache (Fin.)               | 1 396          | - 3              |
| BHV                         | 538<br>2 000   | + 48             |
| DMC                         | 3 100<br>511   | + 110<br>+ 19,10 |
|                             | 1 200<br>3 180 | + 81<br>+ 70     |
| Nouvelles Galeries Primemps | 568<br>617     | + 14             |
| SCOA                        | 79.28          | 0.50             |

#### Bâtiment, travaux publics

|                    | 7-4-89 | Diff. |
|--------------------|--------|-------|
| Auxil. d'entr.     | 988    | + 101 |
| Boaygues           | 595    | + 14  |
| Ciments Français   | 1 298  | + 3   |
| Dumez              | 883    | + 3   |
| GTM                | 1 264  | + 39  |
| J. Lefebvre        | 1 165  | - 7   |
| Lafarge            | 1 530  | + 58  |
| Maisons Phénix     | 93,65  | + 7,6 |
| Poliet et Chausson | 644    | + 18  |
| SCREG              | 808    | + 54  |

| Alspi Avions Dassault-B. De Dietrich FACOM Fives Li Marine Wendel | 349<br>669<br>1 590<br>1 205<br>299,80<br>432 | + + + + | 18,90<br>3<br>10<br>14<br>27,70 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------|---------------------------------|
| Penboët Pengeot SA                                                | 439,10<br>1 694<br>1 479<br>291<br>962<br>735 | +++++   | 24,19<br>38<br>23<br>6<br>11    |
| Vallourec                                                         | 384,50                                        | =       | 1,50                            |

construction mécanique

7-4-89 Diff.

| Valeur  | a revenu j | ù |
|---------|------------|---|
| ou inde |            |   |

Métallurgie

|                     | 7-4-89 | Dut           |
|---------------------|--------|---------------|
| PME 10,6 % 1976     | 101,56 |               |
| 8,80 % 1977         | 125    | - 4,29        |
| 10 % 1978           | 102,05 | + 6.45        |
| 9,80 % 1978         | 101.30 | + 0.29        |
| 9 % 1979            | 100    | inch.         |
| 10,80 % 1979        | 103,95 | + 0,35        |
| 16,20 % 1982        | 105,25 | - 0.10        |
| 16 % 1982           | 107,65 |               |
| 15,75 % 1982        | 102,76 | - 6,11        |
| CNE 3 %             | 3 910  | + 10          |
| CNB bq. 5 000 F     | 101,94 | - 0,01        |
| CNB Paribas 5 000 F | 102,74 | - 0,01        |
| CNB Steez 5 000 F . | 102,75 | - 0,05        |
| CNI 5 000 F         | 101,94 | <b>– Ú,01</b> |
|                     |        |               |

#### Valeurs diverses

| SCOA               | 79,28                 | - 0,50                  |                                          | 7-4-89                                 | Diff.                                 |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
| Bâtiment, tra      | aux pu                | blics                   | Accor Arjomari Bic Bis CGIP              | 612<br>2 596<br>730<br>416,60<br>1 515 | + 5<br>+ 6<br>- 20<br>+ 12,76<br>+ 36 |
|                    | 7-4-89                | Diff.                   | Club Méditerranée .<br>Essilor           | 568<br>3 403                           | + 13<br>+ 162                         |
| Auxil d'entr       | 988<br>595            | + 101<br>+ 14           | Europe 1                                 | 695<br>3 279                           | - 25<br>+ 149                         |
| Ciments Français   | 1 298<br>883          | + 3<br>+ 3<br>+ 39      | Hachetts                                 | 335,59<br>825                          | + 6,50<br>+ 59                        |
| GTM                | 1 264<br>1 165        | - 7                     | L'Air liquide<br>L'Oréal                 | 580<br>4 310                           | - 5<br>+ 79                           |
| Lafarge            | 1 530<br>93,65<br>644 |                         | Navigation Mixte                         | 1 145<br>151,39<br>596                 | + 68<br>- 9.21                        |
| Poliet et Chausson | 809<br>234,90         | + 18<br>+ 54<br>+ 33.90 | Saint-Gobain<br>Sanofi<br>Skis Rossignol | 790<br>1 100                           | - 5<br>inch<br>+ 5                    |

## De Benedetti parie sur le « petit Benetton » espagnol

comme i'un des pôles de développement principaux du groupe de M. Carlo De Benedetti. L'« ingeniere » italien a annoncé, vendredi 7 avril, que la COFIR (Corporacion Financiera Reunida), son arme d'intervention à Madrid, allait « prendre le contrôle, avec une participation de 49%, du groupe Massimo Dutti », le « petit Benetton » espagnol. Société créée en 1985, Massimo Dutti est un groupe qui fabrique et commercialise, dans ses vingt-sept boutiques propres et dans une quin-zaine de boutiques franchisées, du prêt-à-porter pour homme et personnes, elle aura réalisé dans l'exercice en cours un chiffre le communiqué de CERUS.

L'Espagne apparaît bien d'affaires de 4500 millions de pesetas (environ 250 millions de francs) et dégagé un bénéfice supérieur à 500 millions de pesetas (27 millions de francs), d'après le communiqué publié vendredž 7 avril par CERUS, la holding française de M. De Bene-

La COFIR (détenue à 41,5% par CERUS) va ainsi investir environ 100 millions de francs en souscrivant à une augmentation de capital du groupe espagnol, « une participation significative dans cette société blen gérée, qui offre de bonnes perspectives de développement, de rentabilité et d'internationalisation», selon

## Produits chimiques

|                                                                                  | 7-4-89                                                               | Diff.                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Inst. Mériesex Labo. Bell Roussel Uc BASF Bayer Hoochst Inp. Chemic. Norsk Hydro | 6 219<br>1 954<br>1 608<br>996<br>1 915<br>1 030<br>127,60<br>150,70 | + 10<br>+ 54<br>+ 28<br>+ 16<br>+ 14<br>+ 10<br>- 2,2<br>- 4,5 |
| Mines, caoutch                                                                   | ouc,                                                                 |                                                                |
| . <del></del>                                                                    |                                                                      |                                                                |

## 7-4-89 Diff.

| Géophysique<br>Imétal<br>Michelin<br>Métaleurop<br>RTZ<br>ZCI | 592<br>389,90<br>197,50<br>166<br>58,10<br>2,66 | + 18<br>- 3,50<br>+ 2,50<br>- 6<br>+ 2,60<br>inch. |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Alimentation                                                  |                                                 |                                                    |
|                                                               | - 400                                           | D-160                                              |

|                               | 7-4-89 |            | Diff. |
|-------------------------------|--------|------------|-------|
| Béghin-Say                    | 648    | +          | 18    |
| Bongrain                      | 3 155  | +          | 3     |
| BSN<br>Carrefour              | 780    | +          | 23    |
| Carrefour                     | 3 668  | ۱+         | 112   |
| Casino                        | 216,60 | H          | 2,40  |
| Buromarché                    | 2 875  | ŧ          | 350   |
| Buromarché<br>Guyenne et Gasc | 919    | +          | 51    |
| Moët-Hermessy                 | 3 870  | i–         | 189   |
| Vestić                        | 28 210 | <b>í</b> – | 40    |
| Occid. (Gle)                  | 878    | +          | 48    |
| Olida-Caby                    | 439    | -++        | 6     |
| Pernod-Ricard                 | 1 235  | +          | 20    |
| Promodès                      | 3 110  | <b>]</b> + | 260   |

## Mines d'or, diamants

|                    | 1-4-69                                          | L         | DEI.                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| Béghin-Say         | 648                                             | + - + +   | 18                                            |
| Bongrain           | 3 155                                           | <b>!-</b> | 3                                             |
| BSN                | 780                                             | +         | 23                                            |
| Carrefour          | 3 668                                           | <b> </b>  | 112                                           |
| Casino             | 216,69                                          | -         | 2,48                                          |
| Euromarché         | 790<br>3 668<br>216,60<br>2 875<br>919<br>3 870 | +         | 350                                           |
| Guyenne et Gasc    | 919                                             | 4         | 51                                            |
| Most-Hermesy       | 3 870                                           | Ľ         | 189                                           |
| Nestlé             | 28 210                                          | <b>L</b>  | 40                                            |
| Occid. (Gle)       | 878                                             | 4         | 48                                            |
| Olida-Caby         | 439                                             | i.        | 6                                             |
| Pernod-Ricard      | 1 235                                           | Ŀ         | 28                                            |
| Promodès           | 3 110                                           | Ξ         | 268                                           |
| St-Louis-Bouchon . | 1 272                                           | Ξ         | 17                                            |
| Source Perrier     | 1779                                            | I         | 189<br>40<br>48<br>6<br>20<br>260<br>17<br>76 |
| PARTIES            | 111/0                                           | 1         |                                               |

Western Deep (1) Compos de 1,33 F.

Buf. Gold M.

Gold Field (1) . . . .

Banques, assurances

CFT .... Chargens SA ....

sociétés d'investissement

7-4-89 Diff.

297 + 6 1 335 - 5 435,10 + 19,60 1 129 + 38 749 + 47 464 - 12

297,19 + 1

1,50 19,50 2,40 1,90 0,70 0,80 6,57 0,85 1,99 0,30

7-4-89

83,50 -97 + 61 -130,80 + 148,67 + 38,95 -

+ 21

313

475 1 357

822 1 515

#### MATIF Notionnel 10 %. - Cotation en pourcentage du 7 avril 1989 Nombre de contrats : 59 974 estimés.

| COURS        | ÉCHÉANCES |          |         |   |  |
|--------------|-----------|----------|---------|---|--|
| COURS        | Juin 89   | Sept. 89 | D&c. 89 |   |  |
| Premier      |           | _        | -       |   |  |
| + heat       | 106,20    | 105,86   | 105,30  | _ |  |
| + bas        | 105,60    | 105,58   | 105,30  | - |  |
| Dermier      | 195,70    | 105,68   | 105,30  |   |  |
| Compensation | 105,70    | 105,66   | 195,22  |   |  |

#### LE VOLUME DES TRANSACTIONS (en milliers de francs) 3 avril 4 avril 5 avril 6 avril 7 avril 1 433 071 1 705 294 2 406 396 1 673 881 12 382 247 7 929 188 R. et obj. 6 898 678 8 171 195 663 758 470 210

| Actions       | 663 758    | 260 425      | 359 472     | 470 210      | <u> -                                   </u> |
|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|----------------------------------------------|
| Cotal         | 14 479 076 | 9 894 907    | 9 664 546   | 10 315 286   | -                                            |
| INDICE        | S QUOTID   | IENS (INS    | EE base 100 | , 30 décemb  | re 1988)                                     |
| Françaises.   | 106,6      | 107,2        | 107.5       | 107,3        | 1 –                                          |
| trangères.    | 108,3      | 108,5        | 108,7       | 108,5        | 1 -                                          |
|               | SOCIÉTÉ    | DES BOU      | RSES FRA    | NÇAISES      |                                              |
|               | (bas       | se 100, 30 d | lécembre 19 | <b>188</b> ) |                                              |
| Cendance .    | 105,8      | 106,4        | 106,7       | 106,3        | 106,2                                        |
|               | (ba        | se 160, 31 d | écembre 19  | <b>81</b> )  |                                              |
| indice gen. I | 446,8      | 450,9        | l 453,1     | 454,2        | 453,2                                        |
|               | _          |              |             |              |                                              |

(base 1000, 31 décembre 1987) ndice CAC 40. | 1 655,77 | 1 666,50 | 1 663,82 | 1 655,69 | 1 650,06 OMF (base 100, 31 décembre 1981) 467,66 | 469.74 | 470,72 | 469,12 | 467,37

La SBF est toujours incapable de fournir les statistiques des transactions journs ères. Les chiffres fournis ci-dessus sous provisoires.

## LES PLUS FORTES VARIATIONS DE COURS HEBDOMADAIRES (RM)

| VARCUES                           | %      | ANGUE           | %            |
|-----------------------------------|--------|-----------------|--------------|
| Berger SA                         | +14.7  | Min Pro Sale    | - 92         |
| UFB Lacabell .                    | + 14,5 | Alcatel (C+L) . | - 43         |
| Exor                              | + 14.1 | Bic             | - 41         |
| Europarché                        | + 13,9 | Metaleurop      | - 3,7        |
| Comptons mod                      | + 10,6 |                 | - 3,5        |
| Electro Financ .<br>Auxil. Entren |        | Sodexho         | - 3          |
| Maisons Phonix                    |        | Avious Danualt  | - 2,9        |
| Promodes                          |        | Lachaire SA     | - 2,8        |
| Dropot Aster                      |        | Fichet Bauche   | - 24         |
| Bazar Håt. Ville                  |        | Pengent SA      | - 24<br>- 23 |
| Fires Lille                       | + 9.4  | Schmer          | - 23         |
| Bancaire (C*)                     |        | Société sénéral | - 23         |
| Crouze                            | + 8,8  | Suez (finan.)   | - Zi         |

# BONS DU TRÉSOR

| Séance du 7-4-89 |               |      |                           |                                     |
|------------------|---------------|------|---------------------------|-------------------------------------|
| Echéances        | Ples<br>baset | Plas | Cours<br>compes-<br>sense | Variation<br>(jour/valle)<br>en pts |
| 施恕               |               |      | 92,07                     | -                                   |



# Crédits, changes, grands marchés

# MARCHÉ INTERNATIONAL DES CAPITAUX

# Vers une réouverture du marché primaire de l'eurofranc

Le marché des euro-obligations en l'emploi de ses fonds dans l'Hexafrancs français s'apprête à accueillir de nouvelles émissions après avoir fait preuve d'un très grand calme, ces dernières semaines. Depuis le début du mois de mars, l'activité primaire dans ce comportement a ten-dance à s'assécher pour une raison technique très simple. Le démantèlement du contrôle des changes a été suivi d'un ajustement des niveaux de rendements entre l'euromarché et le marché national, ne laissant plus guère subsister de possibilités d'arbirage permettant de nouer des swaps intéressants. Le résultat est que pour l'essentiel, le compartiment demeure réservé à des débiteurs à même d'utiliser le produit de leur emprent dans la monnaie de l'émission. C'est donc principalement à l'arrivée de débiteurs français qu'il faut s'attendre dans ce compartiment et si, un nom étranger s'y aventure, il y a de l'ortes chances qu'il ait

gone. Or de tels emprunteurs sont

Sur le marché secondaire, le calme du marché primaire de ces dernières semaines a provoqué des hausses de cours parfois spectaculaires. Certains rendements de titres internationaux en francs sont tombés en dessous du niveau des fonds d'Etat BTAN ou aux environs de ceux des OAT, les obligations assimilables du Trésor. Pour autent, la prochaine euro-émission ne saurait voir le jour à de telles conditions. Pour qu'une nouvelle transaction soit acceptée, il lui faudrait offrir, au pied des commissions retenues par les banques, un rapport sensiblement supérieur à celui des fonds d'Etat correspondants. Une marge de 25 à 30 centimes serait appropriée pour de tout premier

#### Regain d'attention pour L'ECU

Le compartiment des emprunts en unités monétaires européennes bénéficie d'un sensible regain d'attention de la part des prêteurs. Les échecs retentissants du début de l'année, alors qu'étaient proposés des rendements inférieurs à 8 %, sont presque oubliés. Les taux de nents offerts out, depuis, progressé jusqu'à presque rejoindre ceux des investissements comparables en francs français. Des taux faciaux de 9 % pour des emprunts en ECU sont présentement des gages de succès. C'est ce qu'a montré la dernière des grandes opérations lancée pour le compte de la Banque européenne d'investissements et dont le profil est le suivant : 250 millions d'ECU d'obligations à huit ans, émises à 102 % du pair et rémunérées à 9 % l'an. L'opération est placéc sous la direction de l'eurobanque de la Société de banque suisse.

Si les taux d'intérêt des emprunts ECU ont fortement progressé depuis le début de l'année, c'est en partie dans la perspective de l'entrée de la peseta dans le panier des momaies qui composent l'unité monétaire. La montée du niveau de l'intérêt en Allemagne a précipité le mouvement de façon très forte, trop forte estiment même certains spécialistes. Les rendements offerts par les euro-

obligations en ECU sont en tout cas très nettement supérieurs a ce que, théoriquement, on pourrait en atten dre. Les investisseurs ont été prompts à s'en rendre compte et, sur la base de taux faciaux de 9 %, leur appétit s'est réveillé, en France notamment. Cela permet à l'unité monétaire européenne de bénéficier également d'un élément de nature plus psychologique, L'ECU apparaît souvent comme une solution bien adaptée au flou de la situation présente sur les grands marchés finan-ciers dont l'évolution se fait à tâtons, en fonction de repères éphémères fournis par des statistiques économiques américaines. Parce que sa valeur est déterminée par un panier de monnaies, parce qu'il n'est lié à ancun pays exclusivement, parce qu'il est perçu comme une moyenne, l'ECU plaît à de nombreux prêteurs

Tout cela constitue un environnement bien favorable dont pourrait bénéficier l'important emprunt d'Etat en ECU anonel on s'attend de la part de la France. Cette émission apparaissait imminente cette semaine. Aussi de nombreux opérateurs ont-ils procédé à des remanie-

à qui l'incertitude ambiante incite à

ne pas procéder pour l'instant à des

choix trop précis dans leurs place-

ments de portefeuilles, pour faire de la place à ces titres d'un caractère tout à fait nouveau car pour la première fois on pourrait disposer d'obligations de l'Etat qui ne seront pas libellées en francs français.

An sein de la Communauté curopéenne, les pays sont nombreux à Le projet français sera une manifestation supplémentaire d'une ten-dance que l'Italie et la Grande-Bretagne ont déjà affirmée avec force au travers de leur propre pro-gramme d'emprunt. Voici qu'aux Pays-Bas on se propose de contribuer à ce mouvement. La communanté financière néerlandaise entend en effet accroître le rôle européen d'Amsterdam en tant que place financière et, dans le plan qu'a tracé une commission présidée par le gouverneur de l'institut d'émis-sion, M. Wim Duisenberg, il est fort question du développement d'un marché de l'ECU. Le sujet est à l'étude au même titre par exemple que la levée du droit de timbre local sur les transactions en valeurs mobilières qui devrait permettre de récu-pérer le marché des obligations en florins dont la City londonienne s'est largement emparé.

Il n'y a eu cette semaine qu'une seule émission internationale pour le compte d'un établissement public français et bénéficiant de la garantie de l'Etat dont les conditions aient été dévoilées. C'est une petite opération en francs suisses, tout à fait réussie, pour le compte des sociétés de développement régional et dont était chargée la Banque Paribas. Son montant est de 45 millions de francs et sa durée de quatre ans. Emises à 100,875 % du pair, les titres sont munis de coupons de 5,625 %. L'intéressant dans cette affaire, c'est qu'elle est destinée à remplacer un euro-emprunt en deutschemarks qui va être remboursé par anticipation. La grave défaillance du franc suisse paraît impliquer une poursuite de la hausse des taux d'intérêt liés à cette monnaie, et certains experts les voient à terme se rapprocher de très près de ceux du deutschemark. Mais pour l'instant, le marché du franc suisse demeure bien moins collteux que son

CHRISTOPHE VETTER

#### **DEVISES ET OR**

## Le dollar redescend

Après son envolée de la semaine précédente, le dollar est revenu à son point de départ quinze jours auparavant. La spéculation à la hausse dans l'attente de la réunion du groupe des sept pays les plus industrialisés a tourné court, le bil-let vert euregistrant, lundi 3 avril, une forte basse après que le G 7 cut manifesté son intention de stop-per la hausse de la devise américaine au niveau actuel, jugé suffi-sant et rationnel. En outre, la présence de la Banque du Japon qui s'était abstenne jusqu'à présent et intervenait pour vendre du doi-lar pour la première fois depuis septembre 1985, a impressionné, du moins dans l'immédiat, les opérateurs ne voyant pas de possibilité, pour le dollar, de dépasser le seuil de 1,90 DM. Maintenant, ils voudraient même que la devise

Tout le monde, cette semaine, attendait, bien évidemment, la publication des chiffres du chômage en mars. Si ce chômage nuait, avec une augmentation des créations d'emplois, le dollar était appelé à monter, en raison d'une nouvelle escalade du taux d'intérêt que déclencherait une Réserve fédérale soucieuse de calmer la surchauffe. A l'inverse, si le chômage augmentait, et que les créations d'emplois diminuaient, le dollar devait güsser.

C'est ce qu'il a fait dans un pr mier temps, vendredi à 14 h 30, heure européenne de la publication des fameux chiffres, puisque les créations d'emplois fléchissaient, Mais comme le taux de comage s'abaissait encore, c'est ce que les marchés ont pris en considération, et les cours du dollar se sont raffermis, le tout dans une grande incertitude et dans l'attente du chiffre de l'inflation, dans huit

Le franc français se porte toujours très bien, notamment par rapport au deutschemark, qu'il a étroi-tement suivi dans sa remontée; la

COURS MOYENS DE CLOTURE DU 3 AU 7 AVRIL

(La ligne inférieure donne ceux de la semaine précédente.)

Ametardam . 3,5891 2,1100 33,3996 128,27 112,77 5,3854 - 1,5381 3,6922 2,1358 33,4912 128,69 112,72 5,3846 - 1,5381 2333,77 1372 217,15 834,64 733,39 35,9178 650,23 - 2342,25 1388 217,15 836,65 732,84 35,9063 659,11 - 224,87 132,28 289,24 89,3647 76,6574 3,3741 62,6546 6,6963 Tokyo . 223,51 132,45 207,21 79,8372 69,8313 3,3485 62,9375 0,6954

MARCHÉ MONÉTAIRE ET OBLIGATAIRE

A Paris, 100 yeas étaient cotés, le vendredi 7 avril, 4,7791 F contre 4,8260 F le

devise allemande se maintient, à Paris, aux environs de 3,3750 F. De l'étranger « arrivent des wagons de francs , signalent les opéra-teurs, francs qui ont été achetés et qui viennent se placer sur le marché de Paris où est offerte une rémunération supérieure de près de plus de deux points et demi à celle de Francfort. En dépit des chiffres plus favorables pour la balance des paiements de notre pays, toujours sensiblement déficitaire (mais pres-que rien à côté du déficit britannique rien à côté un délicit britanm-que), le franc inspire confiance. M. Pierre Bérégovoy vient de réaf-firmer qu'en cas de réaménage-ment du système monétaire euro-péen (il n'en est pas question à l'heure actuelle) « le franc suivrait les monnales qui seraient rééva-luées » (en fait le deutschemark et le florin). Enfin, les marchés ont le florin). Enfin, les marchés ont tenu compte du satisfecit donné à la France par le Fonds monétaire international et des prévisions du gouvernement français sur la poursuite de la croissance en 1989 et

#### Inflation

Le franc suisse continue de glisser, ce qui confirme les indications fournies dans notre rubrique du 26-27 mars dernier. Il est tombé au plus bas depuis septembre 1981 par rapport au deutschemark, dont le cours s'est hissé à plus de 88 centimes à Zurich, en hausse de près de 5 % depuis le début de l'année, plus tellement loin des 90 centimes prévus pour 1992. A Paris, la devise helvétique, déjà revenue, il y a quinze jours, en dessous de 3,90 F, a « cassé » la barre des 3,85 F, cotant 3,84 F environ.

« Un retour pour le franc suisse ment forte est pratiquement exclu », relève le dernier rapport de l'Union des banques suisses, ce

qui est caractéristique de l'état d'esprit régnant outre-Sarine. Certes, l'écart de taux entre la Suisse et l'Allemagne, un demi-point de plus à Francfort, n'attire guère les capitaux internationaux à Zurich. Mais l'accélération de l'inflation dans la patrie de Guil-laume Tell, 3 % environ prévu pour 1989, avec un rythme annuel dépassant 4 % ces derniers mois, contribue plus sûrement à saper la monnaie du pays. Le phénomène pourrait contraindre la Banque nationale suisse (BNS) à durcir sa politique en relevant ses taux directeurs, bien que son vice-président, M. Hans Meyer, ait affirmé le contraire il y a quinze jours. Certes, la BNS ne serait pas trop mécontente, dit-on, du glissement du franc suisse, qui maintient la compétitivité des entreprises helvétiques à l'exportation, mais le gonflement de l'érosion monétaire serait susceptible de la faire chan-

La livre sterling a un peu fléchi, en relation avec la dégradation de l'économie britannique (inflation, commerce extérieur). Le chance-lier de l'Echiquier, M. Nigel Law-son, a réaffirmé qu'il - n'était pas prêt à voir la livre se déprécier » phénomène qui augmenterait les pressions inflationnistes. La Grande-Bretagne dispose de réserves de change substantielles, qu'elle est prête à utiliser, a-t-il récisé. En outre, les taux d'intérêt britanniques « resteront aussi longiemps qu'il le faudra. En conséquence, la Banque d'Angle-terre a porté son taux maximum d'escompte de 12,39% à 12,61%.

FRANÇOIS RENARD.

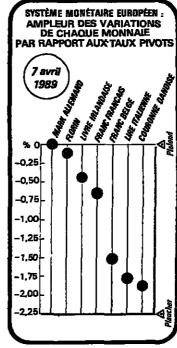

#### **MATIÈRES PREMIÈRES**

## L'étain en effervescence

de Kuala-Lumpur, en Malaisie, ont atteint cette semaine leur niveau le plus élevé de ces trois demières années, le kilo de métal blanc se traitant à 9,67 dollars américains (soit 26,13 dollars malaisiens), soutenu par des achats nourris d'opérateurs européens et japonais. En milieu de semaine, on échangeait à chaque séance plus de 200 tonnes d'étain, contre une centaine seulement précédemment. « Le marché est très imprévisible, mais les cours pourraient se stabiliser autour de 9,8 dollars -, estimait ces jours-ci un professionnel.

A quelques mois d'une possible reprise des cotations de l'étain à Londres (le marché avait été fermé en octobre 1985, à la suite du krach sur cette matière première), la fièrre semble ainsi remonter d'une façon jugée trop rapide. « Des prix trop élevés risquent de menacer la consommation », estimait récemment un membre de l'association des pays producteurs d'étain. Ce métal se retrouve en effet dans une posture savorable caractérisée par un bon courant de demande, des stocks relativement peu élevés (les réserves européennes, égales à 2 500 tonnes, sont à leur plus bas niveau depuis

| PRODUITS              | COURS DU 7-4      |  |
|-----------------------|-------------------|--|
| Cuivre h. g. (Lordes) | 1 708 (- 32)      |  |
| Trois mois            | Livres/toons      |  |
| Abusticiem (Looks)    | 2 040 (+ 109)     |  |
| Trois mais            | Dollars/tonne     |  |
| Nickel (Lostos)       | 15 150 (= 50)     |  |
| Trois mois            | Dollars/tonne     |  |
| Secre (Pers)          | 2 060 (+ 50)      |  |
| Mai                   | Francs/tome       |  |
| Caff (Loukes)         | 1 115 (+ 15)      |  |
| Mai                   | Livres/tanne      |  |
| Cacao (New York)      | 1 292 ( 125)      |  |
| Mai                   | Dellars/toune     |  |
| Hiế (Chengo)          | 391 ( 18)         |  |
| Mại                   | Cents/bosseau     |  |
| Mais (Chicago)        | 266 (+ 1)         |  |
| Mai                   | Cents/boissezu    |  |
| Soja (Chicago)        | 219,1 (- 8,9)     |  |
| Mai                   | Dollars/t. courts |  |
|                       |                   |  |

Le chiffre entre parenthèses in

Les cours de l'étain sur le marché dix ans), des prix qui restent encore

Mais gare! L'étain, plus que beaucoup d'autres métaux a fait les frais de phénomènes spectaculaires de substitution. Le ser-blanc a souffert de la concurrence des plastiques et de l'aluminium dans la conserverie, son princial débouché. De nombreux observateurs estiment que les principaux pays exportateurs (Malaisie, Indonésie, Bolivie) sont tentés de ne plus respecter à la lettre les limitations d'exportation qu'ils s'étaient imposées à partir de 1987 pour redonner vigueur à leur marché moribond. L'attrait pour des devises fortes est une tentation permanente. Le Brésil et la Chine, non-membres de l'association des producteurs d'étain, menacent sporadiquement de rompre la discipline commune qu'ils s'étaient pourtant engagés à respecter. Ainsi les responsables de Brasilia ont-ils indiqué qu'ils pourraient pour l'année en cours relever à 31 500 tonnes leur plafond d'exportation, soit 5 000 tonnes de plus qu'en 1988. Il semble que le contrôle des exportations soit de plus en plus ignoré au Brésil, tandis que la rument d'une reprise accélérée de la contrebande d'étain via Singapour circule dans les milieux du

Du côté de l'offre, outre la chute des stocks de producteurs aux alentours de 20 000 tonnes, on relève l'effort entrepris par la Bolivie pour honorer son quota d'exportation de 14 000 tonnes. L'an passé. La Paz n'avait pu extraire que 10 300 tonnes. Les autorités boliviennes avaient dû combler leur déficit en important des concentrés d'étain brésilien (à hauteur de 2 000 tonnes environ). Le gouvernement table pour 1989 sur une production de l'ordre de 15 000 tonnes, en progres-sion de 50 %, grâce à la remise en marche de la mine d'Etat de Hnanuni, après doux ans de fermeture due à la crise et à des conflits

L'évolution des prix de l'étain dépendra sans doute dans les prochaines semaines de l'aptitude des pays membres de l'association des producteurs à maintenir un juste milien entre la tentation de faire monter la pression sur le marché par des rétentions de métal et la volonté de certains de vendre le plus vite possible pour profiter des cours élevés. Certains comptent beaucoup sur une reprise des cotations à Londres pour refaire de l'étain une attraction speculative, plus neuve que l'aluminium, le cuivre ou le

l'économie et des finances du Nige-ria, M. Chu Okongwou, a déclaré le 4 avril à Lagos que les relations commerciales entre la CEE et les pays de ("ACP (Afrique-Caraîbes, Pacifique) qui tendent à se limiter « au commerce des matières premières, ne sont pas à l'avantage des ACP. Le bénéfice des ventes de produits de base est insuffisant pour régler le service de la dette des pays endettés et fournir un service social minimum

zinc, beaucoup «travaillés» ces derniers mois... ERIC FOTTORINO. ● CEE-ACP. - Le ministre de

l'armement maritime Delmas-Vieljeux se lézarde Un petit coup de théâtre s'est produit à la veille du week-end dans le conflit, maintenant ouvert, qui oppose M. Vincent Bolloré à M. Tristan Vieljeux, auquel il vient de proposer une association par

prise de participations en contrepartie de l'apport de sa filiale SCAC (le Monde du 8 avril). Dans un communiqué, Mª Francine Delmas et son mari Claudio Palazzolo, qui, à eux deux, détiennent 11 % de la compagnie financière Delmas-Vieljeux (CFDV), estiment que le projet du groupe Bolloré « arrive à point pour donner à la CFDV la taille européenne qui s'impose» et ont décidé de s'y associer». Pour justifier cette décision, ils assurent que « notre branche de la famille Delmas, qui est pourtant l'un des

les grandes décisions du groupe Delmas-Vieljeux. Aujourd'hui. nous sommes inquiets face à l'ave-nir. Le rapprochement avec le groupe Bolloré est susceptible de donner à la CFDV un véritable proiet industriel ».

Dans la course d'obstacles que

constitue désormais la vie du mar-ché financier, à savoir les réactions

aux nouvelles hebdomadaires en provenance de l'économie des Etats-

Unis (chiffres du commerce exté-neur, de l'inflation, des ventes de détail, de l'emploi), une haie de plus a été santée avec la publication, ven-

dredi 7 avril, des chiffres du chô-

Le résultat des courses fut tout à

fait contradictoire : le taux de chô-mage en mars a diminué, revenant de 5,1 % de la population active à 5 %, au plus bas depuis quinze ans (décembre 1973). Dans le même temps, 180 000 emplois ont été créés

Le bloc familial qui contrôle

mage américain nour mara

M<sup>me</sup> Delmas et M. Palazzolo, qui a été directeur général adjoint de la CFDV et de sa filiale La Navale jusqu'en 1985, et en reste administrateur, avancent que les résultats des deux derniers excrcices ne « les ont pas satisfaits ». Ils affirment avoir appris par la presse les projets de M. Bolloré, qu'ils ont rencontré cette semaine

A l'heure acmelle, le capital de la Compagnie financière Delmas-Vieljeux est réparti de la façon suivante: 40% pour le groupe fami-lial, dont 28% pour la famille plus importants actionnaires, a été lial, dont 28% pour la famille mise depuis longtemps devant le Violjeux (quatre-vingt-deux per-fait accompli à propos de toutes sonnes) et 12% pour la famille

l'autocontrôle, un peu moins de 5% pour le groupe Rivaud, et 34% pour la Compagnie du Midi, qui joue maintenant un rôle capital. Si elle bascule en faveur de M. Vincent Bolloré, ce dernier pourra considérer qu'il détient, en «via-

**Circonspection** 

280 000 emplois en février, alors qu'on en attendait 225 000. D'une

manière générale, en dessons de

200 000 créations d'emploi, les mar-

chés prévoyaient que les rendements

baisseraient et, au-dessus, qu'ils

ciles à concilier, la réaction de ces marchés fut d'abord positive, c'est-à-

dire qu'ils prirent en compte le nom-

bre des créations d'emplois : le ren-

dement de l'emprunt à trente ans du

Trésor, auparavant à 9,05 %, glissa

en dessous de 9 %. Puis, réflexion faite, ils estimèrent qu'après tout le

A l'annonce de ces chiffres, diffi-

monteraient.

mois dernier contre

ger» une option sur la CFDV. Du côté d'Axa-Midi, sans nier que son PDG, M. Claude Bébéar, soit un . ami personnel . de M. Bolloré, on fait remarquer que ce groupe d'assurances ne veut pas se séparer de ses 34%, pour des raisons fiscales notamment, qu'un droit de préemption réciproque existe au profit du groupe familial Delmas-Vieljeux, et que toute négociation ne peut être conduite qu'avec le concours de son partenaire, M. Tristan Vieljeux. Ce dernier, après avoir observé le silence, donnera son sentiment au début de

chômage, en soi, avait diminué, et le rendement de l'emprunt à trente ans rebondit à près de 9,10 %. Le même phénomène fut enregistré à Wall Street sur le marché des actions.

Sur le MATTIF, où la semaine s'était déroulée dans un climat de circonspection, le cours de l'échéance de juin se maintenant dans une plage de 105,50-105,80, la réaction initiale aux chiffres du ché mage américain fut un bond des cours à 106,20 pour retomber peu après à 105,70. Méfiance, méfiance... d'autant que les marchés vont devoir sauter une autre haie la semaine prochaine avec le chiffre de l'inflation américaine pour le mois précédent, ce qui promet de belles

Sur le front des émissions, la semaine a été vouée uniquement à l'adjudication mensuelle des obligations assimilables du Trésor (OAT). Jeudi, ledit Trésor a levé près de 10 milliards de francs, soit le haut d'une fourchette comprise entre 8 et liards de francs le mois précédent. effectuée l'adjudication, considérées comme - bonnes », ont reflété l'amélioration de l'atmosphère sur le marché, avec des rendements en baisse sur le mois précédent : 8,95 % pour l'échéance à dix ans (2,5 milliards de francs), contre 9,35 % le 2 mars; mais sans retrouver les 8,74 % du début février ni surtout les 8,59 % de janvier. L'échéance à quinze ans a été adjugée plus cher, 9,12 % contre 8,83 %, en février il est vrai. Le gros de l'adjudication (près de 6 milliards de francs) est allé à la limit ligne à taux variable, ce qui reflète bien l'incertitude des marchés. Pour la semaine du 10 au 16 avril,

on prévoit un gros emprunt du Crédit foncier de France, ou de la SNCF, ou d'EDF.

#### ÉTRANGER

- 3 La visite de M. Gorbatcher à i ondres. Réactivation de la dioloma
- tie française au Cambodge 4 Attentat au Pays basque
- 5 M. Arafat juge ∢ dépla cées » les propositions de M. Shamir. 6 L'islam en fièvre (VI).

#### POLITIQUE

- 7 La situation en Corse. La réunion d'urgence du Conseil national du RPR.
- 8 «Point de vue»: construire l'Europe autrement. « Livres politiques », pa André Laurens.

#### SOCIÉTÉ

- 9 Création d'un « fonds de solidarité » pour les
- Le fondateur de l'instinctothérapie est inculpé. Sports : en Coupe Davis de tennis, les Etats-Unis mènent (2-0) devant la

- 10 Le réalisateur israélien Arnos Gitai tourne Berlin-Jénusalem.
- Hommage à Marin Karmitz - Le Printemps de Bourges.

- 14 Etats-Unis/CEE : compromis sur l'agriculture. Taux de chômage baisse aux Etats-Unis.
  - 16 Revue des valeurs. 17 Crédits, changes, grands marchés.

#### **SERVICES**

Abonnements ..... 2 Météorologia ........12 Mots croisés ......12 Radio-télévision ......12 

#### TÉLÉMATIQUE

- Consultez votre portefeulle, le Bourse en direct . BOURSE Abannez-voas au Monde .....A80
- 3615 tapez LEMONDE ● La mini-journal . . . . JOUR 3615 tapez LM

HAITI: les suites de la tentative du coup d'Etat

#### Les affrontements entre militaires auraient fait de nombreuses victimes

PORT-AU-PRINCE de notre envoyé spécial

De violents combats se poursui vaient tard dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril au centre de Port-au-Prince, entre la garde présidentielle et les essernes Dessalines. qui se sont rebellées contre le présiient haîtien, le général Prosper Avril. Ces combats, qui ont débuté vendredi par une attaque surprise de la garde présidentielle contre les casernes Dessalines, auraient fait, selon des informations non confirmées, de nombreuses victimes tant parmi les militaires que dans la population civile des quartiers limitrophes du Champ de Mars, où le palais national jouxte les casernes

Un cessez-le-feu ordonné à minuit par le général Avril - qui, selon un de ses interlocuteurs téléphonique semblait très las et inquiet - n'a été que brièvement respecté. Dans la capitale déserte la source a été ponctuée des coups de canons de 75 et 105 millimètres, d'explosions, de tirs de mortier et de rafales d'armes automatiques de divers calibres. Selon un témoin résidant à proximité de la zone des combats, les victimes civiles auraient été touchées par des tirs d'obus de la garde présidentielle qui seraient passés au-dessus de leur cible, les casernes Dessalines, proches de quelques centaines de mètres du palais, pour atterrir sur les quartiers populaires situés en bordure du Champ de

La seule station continuant à émettre, Radio nationale, a lancé, dès 23 heures, un appel urgent à toutes les ambulances de la capitale. Les deux principaux hôpitaux du pays, l'un civil, l'autre militaire, situés derrière les casernes Dessalines, auraient également été atteints par des projectiles. La garde présidentielle compte 1 100 hommes équipés de quatre blindés légers et de plusieurs canons, tandis que l'effectif des casernes Dessalines s'élève à un peu plus de 800 hommes. Le plan du général Avril consistait à s'emparer par surprise des casernes avant de lancer la garde présidentielle à l'assaut du corps des Léopards, fort de 450 hommes, qui se sont également rebellés contre le président

#### Barricades

Cette unité est stationnée à Frères, à une douzaine de kilomètres au sud-est de Port-au-Prince, mais les Léopards, aidés des civils armés, ont érigé, vendredi dans la journée, deux imposantes barricades sur la route de Delmas, principale voie d'accès menant de la capitale à la banlieue résidentielle de Pétionville et à Frères. La résistance opposée par les casernes Dessalines à l'assaut de la garde est d'autant plus préoccupante pour le général Avril qu'elle peut permettre aux Léopards de prendre la garde à revers. Selon les rumeurs qui circulaient vendredi, tard dans la soirée, des conseillers militaires nord-américains, récem-

ment dépêchés à Port-au-Prince, encadrent la garde présidentielle. Tout en qualifiant ces rumeurs de « totalement fausses », un porteparole de l'ambassade américaine a reconnu, vendredi soir, - qu'il n'était pas impossible que la garde ait reçu récemment du matériel militaire » des Etats-Unis. Alors que Washington a réitéré au cours de ces derniers jours son soutien au général Avril – qui a échappé de ustesse à une tentative de coup d'Etat le week-end dernier. l'ambassadeur des Etats-Unis, M. Brunson McKinley, a rendu une nouvelle visite, vendredi matin, au président haltien cloîtré dans son palais national.

Au moins deux avions n'appartenant pas à des lignes commerciales sont arrivés à Port-au-Prince au cours des dernières 24 heures. L'attaque déclenchée par la garde présidentielle est intervenue après l'échec des négociations entre le général Hérard Abraham, commandant en chef de l'armée haïtienne, resté fidèle an général Avril, et le colonel Guy François, commandant les casernes Dessalines. L'attaché militaire américain avait servi d'intermédiaire lors de ces négociations qui ont échoué jeudi soir lorsque les soldats, les sous-officiers et la majorité des officiers des casernes Dessalines ont maintenu leur exigence : le départ du président Avril et son remplacement par un civil, le président de la Cour de cassation,

JEAN-MICHEL CAROIT.

#### Le congrès des Verts européens

#### « Pour une Europe des régions autonomes et sans frontières »

L'alternative politique aussi a son salon! Il s'est ouvert, vendredi 7 avril, à la Cité des sciences et de l'industrie à Paris, en présence d'un millier d'« exposants » venant d'une vingtaine de pays. Ce cinquième congrès des Verts européens s'achèvera, dimanche, autour des têtes de listes écologistes de chacun des pays de la Communauté qui seront en lice pour le scrutin du 18 juin. En 1984, les «écolos» européens avaient envoyé neuf représentants à Strasbourg (sept élus en RFA et deux en Belgique) et ils en attendent cette fois-ci « de quinze à dix-sept, voire

Il y a cinq ans, les Verts avaient été contraints de s'associer à d'antres parlementaires alternatifs et régionalistes afin de constituter le groupe Arc-en-ciel dans l'hémicycle européen. Leur souhait est de se passer en 1989 de cette alliance, qui n'a pas toujours permis à ce groupe de s'exprimer d'une seule voix. Compte tenu de la poussée verte en France anx dernières élections municipales et de la puissance des Grünen en Allemagne de l'Ouest, ils ont une chance non négligeable d'atteindre cet objectif. D'antant plus que des douze pays de la CEE, seule la Grèce n'est pas encore dotée d'un

En ouvrant ce congrès, M. Antoine Waechter, tête de liste des Verts français, a déclaré qu'il s'agit de - la manifestation trio phale d'un mouvement de fond. Il s'agit d'une révolution, d'une prise de conscience planétaire et d'un dépassement . La première petite révolution de ce rassemblement écologiste tient en la présence de quelques représentants de pays socia-listes et de la mer Baltique. A côté des «historiques», tels M. René Dumont ou M. Daniel Brelaz, le Suisse qui est le plus ancien élu écologiste (1979), on trouve un repré-sentant de la Lituanie, élu récemment député au congrès du peuple d'URSS, un Estonien et un représentant polonais. Les partis Verts sont très jeunes à l'Est.

#### Débarrassés des alliances militaires

La Révolution - évoquée par M. Waetcher semble aussi avoir atteint une partie de l'espace politique français, en dehors des assauts d'écologisme dont font preuve toutes les formations politiques, puisque M. Pierre Juquin va probablement annoncer prochainement son soutien à la liste des Verts pour les euronnes. Ainsi, son entourage a profité de ce congrès pour faire savoir que l'ancien candidat vert et rouge à la dernière élection présidentielle s'est prononcé le le avril devant l'exécutif de son mouvement, la Nouvelle Gauche, pour un engagement « sans réticences ni arrière pensées dans la dynamique dont le vote vert est actuellement la principale expression politique. Bien qu'il affirme en même temps la nécessité d'« accélérer le processus de notre propre construction », cette décision de M. Juquin est une acceptation implicite de la domination des Verts sur l'espace politique qu'il leur

De plus, si « l'éco-socialisme » que suggère l'ancien dirigeant du PCF peut avoir un cousinage avec la stratégie adoptée par les Verts alle-mands, il ne suscite guère l'enthou-sissme de M. Waetiner et de ses amis, qui estiment ne pas pouvoir établir des relations de confiance avec la Nouvelle Gauche.

Quoi qu'il en soit, toutes les composantes françaises se retrouveront pent-être - un jour! - autour des axes définis dans la déclaration commune des Verts européens pour le scrutin de juin prochain. Le préambule de ce texte marque le choix des écologistes pour «une Europe des régions autonomes et sans fron-tières ». Favorables à ce concept débarrassé des « alliances mili-taires », les Verts de la CEE « s'inquiètent du caractère nonécologique que risque de prendre le marché unique». Ils mettent donc les Européens en garde, car « l'idée idamentale du projet 1992 vise, scion eux, à créer une nouveile surpuissance économique et militaire en Europe occidentale. Son engagement principal à augmenter la ation est impossible à respecter et est intrinsèquement voué à

l'échec ». Clin d'œil au gorbatchévisme, les membres du secrétariat des Verts européeus soulignent que « à l'heure de la perestrolka, la coopération européenne ne peut être limitée aux pays d'Europe occidentale et de l'OTAN; nous devons saisir la chance d'ouvrir le dialogue avec d'autres pays comme la Hongrie, la Pologne, la Yougoslavie, l'URSS ou les anciens Etats baltes». La première pierre vient d'être posée.

OLIVIER BIFFAUD.

#### La communauté juive de France désapprouve le projet de rencontre entre M. Mitterrand et M. Arafat

citer de nombreuses réactions, la nlunart négatives, au sein de la communauté juive française.

Le Conseil représentatif des institutions juives de France a tout d'abord exprimé sa « désapproba-tion devant cette initiative, en ce qu'elle n'est pas de nature à faire frontières sures et reconnues. » progresser les efforts de paix au Proche-Orient >.

Le CRIF « réassirme qu'une telle rencontre ne saurait se justifier avec un chef du terrorisme international qui a fait couler le sang en France et qui jusqu'ici n'a donné aucun gage concret de nature à garantir la sécuprésident de la République a jusqu'à présent toujours proclamé son attachement ».

M. Théo Klein, président du CRIF a, quant à lui, adressé deux messages, l'un à M. Mitterrand, l'autre à la communauté juive de France. Dans sa lettre à M. Mitterrand, M. Klein exprime le souhait que le président français obtienne avant cette rencontre la reconnaissance de la légitimité des droits du peuple juif en terre d'Eretz Israël, le désaveu de la résolution de l'ONU assimilant le sionisme au racisme. l'arrêt de la violence et la possibilité d'élections libres dans

Le projet de rencontre entre
M. Mitterrand et M. Yasser Arafat,
le chef de l'Organisation de libérale chef de l'Organisation de libérales territoires occupés jusqu'en
1967 par la Jordante et l'Egypte ».

Dans sa lettre à la communauté L. Klein l'invite à

Israël à ne pas s'enfermer dans la crainte de l'isolement », ajoutant : : Nous voulons que cesse la violence et que s'instaure la paix dans le respect de la dignité, de l'identité et des droits de chacun des peuples concernés et dans la sécurité des La seule réaction discordante

émane, jusqu'à présent, du cercle Bernard-Lazare, qui reflète souvent les vues du MAPAM, parti de gauche en Israël. Cette organisation regrette que « les réactions prévisi-bles de la communauté juive s'appulent rarement sur des analyses politiques ». Défendant la décision française, le cercle Bernard-Lazare ajoute : - Il serait pour le moins irresponsable de mettre en doute les sentiments maintes fois démontres que le président de la République porte à l'Etat d'Israel. Il est dans la logique des options du président qu'il mette à profit cette rencontre pour réaffir mer son souci de voir Israël vivre dans des frontières sûres, reconnues et définitives : pour inciter son interlocuteur à s'engager plus avant dans la voie de la paix, en renoncsant explicitement la légitimité de l'Etat juif souverain. »

#### Publication d'une liste d'entreprises vouées à la liquidation

POLOGNE

a publié, vendredi 7 avril, une liste de neuf entreprises vouées à une liquidation prochaine, les banques refusant désormais de leur octroyer des crédits pour faire face à leurs problèmes de trésorerie. Ces entreprises, souligne PAP, out consacré trop d'argent » à la satisfaction des revendications salariales et se sont retrouvées « dans une situation financière difficile ». Tel est. notamment, le cas de l'usine Poltex à Lodz, dans le centre de la Pologne, dont les employés avaient engagé un mouvement de grève il y a quelques

semaines, précise PAP. L'agence a, par ailleurs, publié une liste de vingt-quatre entreprises qui ont récemment reçu une mise en garde des banques. Ces unités de production devront rapidement « remettre de l'ordre » dans leur gestion, faute de quoi elles se ver-raient à leur tour privées de crédits.

Le premier ministre polonais, M. Mieczyslaw Rakowski, avait annoncé la publication de ces listes, insistant sur le fait que le pouvoir n'était plus en mesure de venir en aide aux entreprises au bord de la faillite. La perspective de mesures radicales concerne des dizaines de milliers d'ouvriers. - (AFP.)

#### La compétition autour du satellite TDF 1

## Paroles et musique devant le CSA

dredi 7 avril devant le CSA iustifier leur demande d'un canal du satellite TDF 1. « Ce projet est directement lié, dès le départ, à ce satellite », expliquait le président du directoire de la SEPT, M. Jérôme Clément. Devenue société de diffusion, la SEPT a accumulé un stock de 1 500 heures de programmes, documents, fictions, films, retransmissions d'arts vivants (théâtre, danse, musique, opéra...)
on œuvres pour la jeunesse. Culturelle, la chaîne compte débuter au

#### Société des lecteurs du « Monde »

La direction du Théâtre de Chaillot devant suspendre les représentations du Bourgeois gentilhomme, la Société des lecteurs du Monde est contrainte d'annuier les invitations adressées à ses actionnaires des Hauts-de-Seine et du seizième arrondissement de Paris pour le 11 avril.

Elle les prie de bien vouloir l'excuser de ne pouvoir, étant donné les délais, les prévenir individuellement.

tion, longtemps dirigée par Evgeni

Mravinski, auquel a récemment suc-

cédé Youri Temirkanov, effectue ce

mois-ci une tournée en France qui la

mènera à Lyon (le 24), Dijon (le 25)

et salle Pleyel à Pans (les 28 et 29).

L'Orchestre de Leningrad sera pour ces concerts dirigé par Mariss Jan-sons, autre chef soviétique en poste

à Oslo.

d'inst ourer officielleso sa grille, avec trois heures et demie quotidiennes de programmes nou-

Européenne, la SEPT a bien

l'intention de le devenir, même si « ce n'est pas toujours facile », admet le directeur général. M. André Harris. « Nous disons culturel, nos partenaires allemands répondent attractif. En fait, nous sommes d'accord pour faire des programmes de qualité », résumo-til en faisant le point sur les discussions qui doivent aboutir en 1990 à une chaîne franco-allemande, dans laquelle les hommes, comme les moyens seront à parité. En tous cas aiguillonnée par une forte volonté politique, la Sept a engagé des démarches pour être reprise sur les réseaux câblés français bien sûr, mais aussi allemands, suisses, voire suédois... Et elle envisage même une reprise sur le satellite scandinave Télé X, tout juste lancé par Ariane. Pour « réconcilier les intellectuels et la télévision », la SEPT table sur un budget de 1 milliard de francs en 1995, dont les trois quarts pour les programmes,

La chaîne musicale Euromusique, dernier des douze candidats en lice pour ces auditions publiques, a des ambitions plus modestes. Avec un budget de 170 millions de francs annuels, elle ne réclame un canal de TDF1 qu'entre 21 h 30 et 1 heure du matin, tout en signalant ne pouvoir vivre qu'avec l'obtention de fréquences hertziennes complémentaires, notamment en région parisienne. Cette chaîne de . toutes les musiques » vise le public des quinzetrente-cinq ans avec une prépondérance de chansons populaires et de

La SEPT a déjà une longue his- mois de mai par une rétrospective variétés francophones. Elle s'engage toire, que ses dirigeants actuels des émissions qu'elle a produites et à dépasser les quotas légans de pron'out pas manqué de rappeler ven- déja diffusées sur FR 3, avant grammes français (55%) et euronement extérieur vers les mondes germanophone et hispanophone, tout en recherchant d'abord des accords avec des chaînes locales ou régionales françaises.

Indépendante, Euromusique se défend de servir uniquement les intérêts commercianx de ses nombreux parrains, des cáblo-opérateurs comme la Générale des eaux (chef de file) ou la Caisse des dépôts, des éditeurs de disques comme CBS, Polygram ou des indépendants, des pres ou assurances comme la BGP (qui porte les parts réservées à de futurs actionnaires suisses ou belges) on la GMF, et enfin des diffuseurs comme NRJ on Radio-Monte-Carlo, qui s'est jointe au chœur en dernière minute. RMC pourrait participer à hauteur de 10 % à Euromusique, si son conseil d'administration confirme l'engage ment du PDG de la radio M. Hervé Bourges. Cet engagement pourrait présager une reprise partielle d'Euromusique sur le réseau de Télé-Monte-Carlo. - La diversité des actionnaires est la garantie de la pureté du support », expliquait M. Jean-Paul Bandecroux, patron de NRJ, cherchant à éviter le rôle d'épouvantail que certains membres du CSA semblent enclins à lui attri-

Tous les membres du CSA, même ceux que l'assoupissement gagnait lors des auditions, vont maintenant méditer sur le « bouquet » le mieux apte à assurer le succès du satellite TDFi. Leur verdict, assorti des conventions précisant les engagements des opérateurs, est attendu

MICHEL COLONNA D'ISTRIA.

#### Le numéro du « Monde » daté 8 avril 1989 a été tiré à 499 786 exemplaires

#### (Publicité) Chintz de toute beauté? Ou?

O Ù TROUVER du chimtz et du sa-tin imprimé à 39,50F le mètre, linéaire en 140 traité enti-salissures? Je crois que c'est impossible. Nor-melement c'est 150 F?

 Oui, meix chez Artirec Tissus, on le vend à 39,50 F qualité < siège »</li> parfait aussi pour murs et rideaux.

incroyable mals vrai. Tant qu'il y a du stock à l'entreprôt secret du 8 impesse St-Sébastien 11°, tél.: 43.55.66.50. Agréé Friac. 43.55.66.50. Agréé Friac.

Ne pas se tromper: arrivant par le
bd R. Lenoir, à la hauteur du 87 pren-dre la Rue St-Sébastien puis 1 er à
gauche (r. Alp. Baudin) puis 1 er à
gauche Impasse St-Sébastien. Arti-rec Tissus est au 8. Park. grat. cour.
5% lectaire La Monde.

ABCDEFG

#### **EN BREF**

• Le quarante-sixième anniversaire de la révolte du ghetto de Varsovie. - La cérémonie organisée par le Conseil représentatif des institutions juives de France (CRIF) pour célébrer l'anniversaire du soul ment du ghetto de Varsovie en 1943 aura lieu à Paris lundi 17 avril à 18 heures devant le mémorial du martyr juit inconnu, 17, rue Geoffroy-l'Asnier, Paris (4\*).

 Des infirmières autrichiennes soupçonnées d'avoir tué plus de vingt malades. — Trois infirmières de l'hôpital Lainz de Vienne, arrêtées pour le meurtre par administration de surdoses d'insuline d'au moins vingt malades, l'an der-nier, ont fait « certains aveux », a indiqué la police judiciaire. Selon le président de la police, leurs mobiles étaient « l'euthanasie mal comprise ment de pitié ou de surmenage ». -

des forces de l'OTAN en Europe du Nord. - Le général britannique

Patrick Palmer succédera le 24 avril au général Geoffrey Howlett à la tête du commandement des forces de l'OTAN en Europe du Nord. Le générel Paimer a été commandant de la septième brigade blindée stationnée en RFA. - (AP.)

• Trois morts dans un accident d'avion à Nice. - Un avion de tourisme en provenance de Bastia (Haute-Corse) s'est écrasé, vendredi matin 7 avril, sur une piste de l'aéroport de Nice. Trois de ses passagers ont été tués. Un quatrième, vement blessé, a été hospitagrevement piesse, a lisé. Le pilote de l'appareil, un TB-10, à la suite d'une erreur de pilotage, aurait mal négocié son

● Tchakarov, « premier chef invité » à Leningrad. — Le chef d'orchestre buigare Emil Tchakarov ant d'être nommé « premier chef invité » de l'Orchestre de Leningrad. Le poste a été créé pour lui. Rappe**NOUVELLE FORMULE** 

Le Monde

CHAQUE MERCREDI (NUMÉRO DATÉ JEUDI) 3614 CANADA

**UN PAYS** SUR MINITEL

